#### Un soldat du contingent français tué à Beyrouth

LIRE PAGE 4



h ; Marco, 4-20 dr.; Turbis, 380 m.; Ais-DMI:Amtriche, 15 oth.; Belgiphe, 25 dr.; 15; CSte-Chelre, 340 F CFA; Denomerk, Apagus, 100 pm.; E-41, 35 u.; G-42, n. 85 dr.; Irinde, 30 p.; Isriie, 1 200 I.; ; Libye, 0.380 Di.; Licosahourg, 27 f.; 00 kr.; Pays-Bas, 1,75 R.; Portugal, finigot; 340 F CFA; Builde, 7,78 kr.; see, 1,40 f.; Kongoslovie, 150-se. 5, RUE DES TTALIENS 75427, PARIS CEDEX 49 Teat MONDPAR 459572 F C.C.P. 4207 - 23 PARIS

#### Le pape et le supplicié américain

Jean-Paul II est décidément un pape qui dérange. Il ne se contente pas d'intercéder, autant qu'il le peut, en faveur du peuple polonais aux prises avec la pénurie et le régime militaire; il intervient également, « pour des raisons humani taires», dans une affaire qui touche les Etats-Unis, pays majoritairement protestant, dans lequel le Vatican est perçu comme une entité lointaine, et parfois avec un reste de méfiance. En demandant un sursis pour Robert Sullivan, catholique américain Jean-Paul II a pris le risque de ne pas être écouté.

Il ne l'a pas été : la démarche pontificale n'a retardé l'exécution que de vingt-quatre heures. Sullivan, condamné en 1973, est mort le mercredi 30 novembre sur la Starke, en Floride, après avoir invité les autres condamnés à mort américains à se battre jusqu'au hout. Pour Radio-Vatican, l'événement ouvre «un débat dramatique sur la peine de mort et la possible innocence d'un condamné, un débat qu'aucune société civilisée ne peut éviter ».

A l'évidence, l'intervention du pape a donné à l'exécution de Robert Sullivan un retentissement qu'elle n'aurait, sans cela, jamais eu. Ce geste spectaculaire se dou-ble d'un mystère. Un témoignage reçu sous le sceau de la confession innocenterait Sullivan, qui se serait trouvé loin du lieu du crime au moment où celui-ci a été

Cet «élément supplémentaire», au demeurant bien vague puisque les autorités ecclésiastiques n'ont pas le droit d'en dire plus, n'a pas été retenu par la justice américaine, mais il explique les allusions du Saint-Siège à la «possible innovaticane est même allée plus loin en affirmant que les évêques de Floride étaient « convainces de l'innocence » de Sullivan. Mgr John Snyder, évêque de Saint-Augustine, qui est à l'origine de toutes les informations coucervant cette confession, était beaucoup moins catégorique mercredi, et parlait seulement de « rumeur ».

L'opinion internationale s'est émue, mais le fait est qu'aux Etats-Unis les exécutions tendent à redevenir banales. Il y en a eu quatre de 1977 à 1981 et cinq an cours des deux dernières années. Environ un Américain sur deux, si l'on en croit les sondages, était, il y a dix ans, partisan de la peine de mort. Cette proportion est actuellement de trois sur quatre.

Un certain retour aux « valeurs » traditionnelles et la montée du conservatisme, symbolisée par la présidence de M. Reagan, expliquent cette évolution. La Cour suprème, avec les lenteurs qui lui sont propres, a suivi le mouvement. En 1972, entérinant une poussée de l'idéal abolitionniste, la Cour avait estimé, statuant sur des cas précis, que certaines exécutions, en raison de la variation des sentences et de la disparité de leur application d'un Etat à l'autre, devaient être considérées comme ces « châtiments cruels et inusités » proscrits par le buitième amendement à la Constitution.

La neine de mort n'avait pas été abolie pour autant, même si, perdant dix ans, de 1967 à 1977, elle n'a jamais été appliquée. En 1976, la Cour avalisait les lois de trois Etats sur les exécutions capitales. Chaque Etat se sentait libre, dès tors, d'agir à sa guise. Environ mille cent condamnés attendent actuellement dans le trop fameux

« corridor de la mort ». C'est au gouverneur de Floride, M. Robert Graham, et non au président Reagan que Jean-Paul II s'est adressé pour sauver Sullivan. Rien n'illustre mieux la souverai-neté de chacun des cinquante Etats américains dans ce domaine. Une partie de l'opinion américaine ndamne certainement l'acte, entaché de barbarie, qui a été commis en Floride. Elle n'est pas prête pour autant à renoncer aux prérogatives des Etats, qui sont l'un des fondements du système en vigueur outre-Atlantique.

## La position de M. Andropov apparaît en U.R.S.S. de plus en plus affaiblie

La maladie du secrétaire général expliquerait le report de la session du Soviet suprême

De notre envoyé spécial

La session d'automne da Soviet suprême de l'U.R.S.S. n'a toujours pas été annoncée, alors que, selon la Constitution, elle devrait se tenir avant la fin de l'année, après un plénum du comité ceutral du parti comi niste. Le retard paraît dû à la maladie de M. Andropov, dont l'absence prolongée perturbe le fonctionnement des institutions.

Moscou. – Nous avions quitté Moscou en 1981 en laissant l'atmosphère délétère d'une fin de règne qui n'en finissait pas. Nous y étions retournés en novembre 1982 pour les obsèques de Brejnev et l'intronisation de M. Andropov, qui annoncaient une ère nouvelle. Du moins certains l'affirmaient-ils avec une insistance qui forçait la conviction. Un an plus tard, an hasard d'une visite ministérielle, nous nous sentons revenus un lustre en arrière. C'est la même incertitude renforcée par l'inquiétude née de la tension

*AU JOUR LE JOUR* 

Noah

stupéfaite, dans une de ces

déclarations radiodiffusées

qui marquent la vie natio-

Etats-Unis.

raquette trahi.

Noah, c'est moi.

nale: Noah va émigrer aux

Ce Français venu d'ailleurs

va donc continuer son voyage,

nous plantant là, avec nos

cocoricos subitement ravalés,

notre patriotisme de la

Et pour quoi? Pour la qua-

lité de sa vie. Parce que le

vedettariat lui pèse. Parce

que la presse – qui l'a bien aldé – désormais l'indispose.

C'est vrai, cher Yannick

vous ne vous apparteniez

plus. Chaque Français pou-

vait se dire à bon droit :

BRUNO FRAPPAT.

Flammarion

Good bye Mister Noah!

DANIEL VERNET.

Les Soviétiques en général ne s'intéressent pas à la politique, en tout cas à ce qui se passe au sommet, entre les chefs. La mort de Brejnev les avait laissés totalement indifférents. L'intermède khroucht-chévien oublié, la terreur stalinienne et la torpeur brejnévienne avaient tué jusqu'à l'espoir. Après Staline, c'était le soulagement, dit-on dans les milieux « éclairés » ; après Khrouchtchev, la crainte; après Brejnev, la résignation. M. Andro pov. pourtant, avait suscité une petite attente ; lui qu'on disait intelligent, voire + réformiste +, n'allait-il pas donner un nouveau dynamisme à un système essoufflé ?

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le doute naisse; avec la maladie, les espoirs les plus modestes se sont évanouis. Personne ne croit à la fable officielle du simple - refroidissement ., et les rumeurs sont nourries par l'absence d'informations crédibles.

Lire la suite page 6. )

## Le P.S. propose au P.C.F. une concertation permanente sur la politique économique

M. Marchais estime que des « objectifs essentiels » fixés en 1981 restent à atteindre

La direction du P.C.F. n'a-t-elle pas le défaut de privilégier ses propres propositions plutôt que le sou-tien explicite à la politique du président de la République et du gouvernement? demande M. Josnin. Les engagements communs pris par les socialistes et les communistes en 1981 sont-ils tous tenus? répond M. Marchais. C'est, en substance, autour de ces deux questions que s'est engagée jeudi 1<sup>e</sup> décembre an siège du P.S. la rencontre P.C.-P.S. destinée à « vérifier » le respect de l'accord conclu entre les deux formations le 23 juin 1981.

Les « doutes » exprimés par les communistes sur la politique exté-rieure conduite par M. François Mitterrand et leur contestation de certains aspects de la politique économique et sociale portent atteinte, selon les socialistes, au crédit du chef de l'Etat et du gonvernement.

M. Jospin l'a répété jeudi et a remarqué que, dans ces conditions. il vovait mal comment la gauche pourrait à nouveau rassembler autour d'elle une *- opinion majori*-

M. Marchais, pour sa part, s'en tient à la lecture de son «livre de

chevet»: les engagements communs pris en 1981. Il reconnaît que nom-bre d'entre eux, notamment dans le domaine social, ont été tenus, D'autres, selon lui, restent à tenir : lutte contre le chômage, croissance économique, réduction des inéga-lités sociales, pouvoir d'achat.

C'est pourquoi M. Jospin s'est efforcé, jeudi, d'entrée, de baliser le terrain en affirmant qu'il n'existe pas d'alternative à gauche à la politique que mêne le gouverne-

L'un et l'autre ont conclu leurs interventions par des propositions d'actions communes. Entre autres propositions, M. Jospin a suggéré au P.C.F. de « valoriser la politique du gouvernement afin de reconquérir l'opinion », avancé plusieurs thèmes de campagne communs (sur le projet de loi sur la presse, la popularisation des lois Auroux, contre la renaissance de l'extrême droite et des idées fascisantes) et proposé la mise en place de groupes de travail P.C.-P.S. sur la politique économique et de l'emploi.

(Lire nos informations page 10.)

## **Assouplissement** de la législation sur les loyers

Liberté surveillée pour certains logements vacants

Rigneur oblige: les loyers reste ront encadrés en 1984, mais si le dispositif réglementaire comporte un assouplissement et une prime à la concertation.

Le propriétaire privé d'un loge vacant dont le loyer est sous-évalué pourra immédiatement l'aligner sur les prix du marché, après avoir avisé la commission départementale des rapports locatifs (C.D.R.L.) et non plus attendre dix-huit mois pour recouvrer une liberté totale. . Le gouvernement, a dit M. Quilès. e voulu par là remédier à certaines situations particulières effectivement anormales, en s'inspirant des travaux de la commission nationale

des rapports locatifs. » Concrètement, la difficulté pour e propriétaire sera de se procurer les quittances de trois logements occupés depuis trois ans au moins, qui serviront de justification à la majoration demandée au nouveau locataire. Deuxième difficulté : les C.D.R.L. ne sont pas installées dans tous les départements. On n'en compte guère qu'une cinquantaine

> JOSÉE DOYÈRE. (Lire la suite page 39.)

## L'Eglise dans la France socialiste

#### - Des évêques décrispés

La querelle scolaire ne doit pas faire illusion : jamais, sous la Ve République, les rapports entre l'épiscopat français et le pouvoir n'avaient été aussi cordiaux qu'aujourd'hui. On se rencontre au grand jour, on se parle. Fini le temps où le cardinal Marty se rendait à l'Elysée à contrecœur et presque en cachette. Son successeur à l'archevêché de Paris a reçu en grande pompe, le 20 avril dernier, tous les corps constitués. C'était la première fois depuis la séparation de l'Eglise et de l'Etat (1905) que le président de

tail de la rue Barbet-de-Jouy. L'événement illustrait une décrispation des rapports entre les deux institutions, et un virage de

la République franchissait le por-

par ROBERT SOLÉ l'Eglise de France. Virage qui tient en quatre mots : « une plus grande visibilité ». L'Eglisc éprouve le besoin de se montrer davantage, d'exister socialement, donc de renforcer son domaine.

Ces dernières années, elle craignait d'avoir pignon sur rue. Elle voulait être « une Eglise d'intériorité ». Cette peur d'apparaître l'amenait à prendre ses distances par rapport au pouvoir politique et même à saborder certaines de ses institutions. Tout ce qui rappelait les compromissions d'antan était banni. On se disait : - Soyons immergés dans la société, soyons proches des gens pour être crédibles, et sans nécessairement annoncer la couleur. » Il fallait, en somme, se faire par-

donner d'avoir été triomphalistes. Le changement qui se dessine échappe encore à beaucoup de catholiques. Il est du à plusieurs facteurs : l'arrivée de la gauche au pouvoir, les tensions internationales, l'entrée en scène de Jean-Paul II et, surtout, la prise de conscience grandissante de la sécularisation de la société.

La victoire de la gauche a donné aux évêques les coudées plus franches. Jusqu'en mai 1981, ils craignaient d'être accusés de collusion avec le capitalisme, d'apparaître · du côté du man-

(Lire la suite page 13.)

#### Un an de gouvernement socialiste en Espagne

 $\mathcal{T}_1^{\vee}$ 

Lire page 6 l'article de THIERRY MALINIAK

#### La rentrée de Soljenitsyne

Lire page 28 dans ∢le Monde des livres » l'article de GEORGES NIVAT sur « la Roue rouge »

« A LA POURSUITE DE L'ETOILE » D'ERMANNO OLMI

# Carrered Enemose ed Taniel Prove LE GRAND

L'espoir venu du ciel poursuite de l'étoile (1).

L'Arbre aux sabots. Paime d'or au Festival de Cannes public d'Ermanno Olmi en France. A la poursuite de l'étoile, présenté hors compétition cette année à Cannes, vient de sortir sur les écrans rendu à Olmi par la Cinémathèque, du 19 au 29 novembre. Cette rétrospective a permis de rétablir la chronologie des longs métrages du cinéaste, et montré quel tournant représente dans son œuvre A la

li importe peu qu'Olmi ait déplacé ses décors naturels de la Lombardie ou des régions avoisinantes à Volterra, en Toscane, et aux Alpes apuanes. Ces décors, il les utilise avec la même intensité cinématographique de « lieux de vie ». Et il est resté fidèle sux acteurs non profesionnels. Le changement tient au sujet, à l'esthétique et à la mise en scène. L'époque de l'Arbre aux sabots appartenait à une réalité historique et sociale. Ici, nous sommes dans la fable, la légende si l'on yeut.

Des paysans, des soldats, des moines et des rois d'un temps très reculé s'organisent en caravanes, annès la chute d'une étoile filante qui illumine une nuit d'inquiétude, pour rechercher un être qui doit être le sauveur du monde. On aura reconnu le thème de la Nativité de Jésus, mais rien n'indique une volonté de reconstituer la Palestine d'Hérode, de l'occupation romaine et la crèche

*LE MONDE* ' diplomatique

de décembre

**EST PARU** 

Au sommaire : ■ Le déclin industriel de l'Europe est-il irréversible?

• La communauté internationale et le désastre palestinien.

vers le divin (le sacrice de l'agneau auquel s'oppose un gamin déluré, incroyant at porteur d'humour) se fait sur une idée religieuse et morale, destinée à sombrer dans le désenchantement. Même si le rythme du film est assez lent (une constante chez le réalisateur), les moments où il ne se passait « rien » ou presque rien sont remplacés par des péripéties constantes, des rencontres, des phénomènes bizarres, comme si l'étoile avait provoqué un remue-ménage de foules, de gens curieux, obsédés. poussés par un espoir venu des

Olmi, qui s'occupe de tout, y compris de la photographie, a modelé des images très belles, très composées,

JACQUES SICLIER,

(Lire la suite page 29.)

(1) Produit par la RAI, A la pour-suite d'une étoile a été réalisé et monté en deux ans en deux versions, l'une pour le cinéma. l'autre pour le petit écran.



#### Il n'v a pas d'apanage

A gauche a-t-elle reçu la culture en apanage? Existe t-il entre elles deux une har-monie préétablie, un lien exclusif et sacré ? Il faut le croire, si j'en juge par les frémissements d'horreur que provoque l'opposition dès quelle s'aventure en ce domaine : nous serait-il interdit ?

Je sonhaite rester au niveau des principes : puisque nous parlons de culture, ils ont leur importance, et il convient d'être clair, ou de s'y effor-

Si la gauche pouvait reprocher quelque chose à ce qu'elle appelle la droite, ce ne devrait pas être son intérêt pour la culture. Elle devrait plutôt se féliciter de nous l'avoir mieux fait sentir. Depuis des années, nous l'entendons rabacher que - tout est politique », y compris la culture. Que le culturel, le social et le politique sont coextensifs : ils ne seraient que les aspects divers d'une réalité unique.

« Changer la société », « changer les mentalités », « changer la vie »

— tout va de pair. Ainsi, M. Lang. naguère, avait la générosité de compter au gouvernement quarante-quatre ministres de la culture (1). Tout récemment encore, l'un de ses directeurs régionaux lançait cette fière formule : - La culture ne doit pas être un supplément d'ame superfétatoire en période de crise mais un nouveau support socioéconomique = (2).

Pour le libéral résolu que je suis, ces propos sont aussi cohérents qu'inadmissibles. Je n'y reconnais ni mon idée de la politique – laquelle a plus à voir avec la nation qu'avec la société - ni mon idée de la culture - iaquelle est un cheminement essentiellement personnel.

Mais j'admets un instant l'idéologie globalisante de la gauche, pour mieux comprendre son attitude à notre égard - et, justement, je ne comprend plus.

En effet, si l'on suit la logique de la gauche, de deux choses l'une : ou bien l'opposition, acteur politique de plein droit, s'occupe très légitimement de la culture, ou bien, si on lui interdit le champ culturel, c'est tude de ses droits politiques.

Naturellement, la gauche pourrait s'en prendre à notre politique culturelle en expliquant pourquoi et en quoi elle est mauvaise. Mais elle n'en prend presque jamais la peine. Il lui suffit d'énoncer ce fait, en luimême intolérable : tel homme de droite, telle municipalité non socialiste se mêle de la culture ; on a osé toucher à des crédits, à des symboles, à des réseaux qui avaient l'avai de la gauche; on a osé financer ou soutenir des entreprises qui ne l'ont pas. Pourquoi ceux-là l'avaient-ils et celles-ci ne l'out-elles pas? Ce pourrait être un mystère, si chacun ne connaissait pas l'explication, inavouable : les uns étaient supde la gauche ; les autres sont censés ne pas y entrer.

Attention pourtant : en se dispensant de toute explication, en se contentant d'exprimer le scandale à l'état pur, les militants de la gauche ionent sur un autre registre. Ils espèrent susciter l'adhésion de ceux pour qui, en effet, il n'est pas convenable de mêler la culture, chose noble et sacrée, aux jeux vils de la politique politicienne. Ils essaient de faire iouer des réflexes qui me semblent. à moi, très sains, mais qui doivent, à eux, paraître très réactionnaires. Quand la gauche était triomphante, elle n'hésitait pas à nous disqualifier au nom de ses idées. Maintenant qu'elle se sent plus frileuse, elle aimerait bien nous discréditer au nom des nôtres.

par OLIVIER GUICHARD (\*)

Mais quittons l'environnement politicien de la culture pour revenir au vrai sujet. Il convient de le traiter

#### Une intimidation usée

avec un peu de pudeur.

Pour inverser une formule célèbre, il arrive trop souvent, à gauche, que, pour défendre un combattant é, on sorte le mot - culture » de sa poche. Qu'il soit bien clair que, surtout venant de partis qui ont toujours mélangé militantisme politique et action culturelle, cette inti-midation ne marche plus. Elus dans les mairies, les départements et les régions, nous sommes comptables devant nos électeurs de l'emploi des fonds publics, et nous devons respecter une certaine orientation politique. Si certaines personnes ou certaines institutions sont aujourd'hui victimes d'une pratique exagérée du mélange des genres, politique et culturel, tant pis pour elles : si elles ont échoué dans leurs longs efforts pour - changer les mentalités -. qu'elles ne s'en prennent qu'à elles-

Limitons aussi l'enjeu de la que relle. C'est d'action culturelle qu'il s'agit, sujet important, mais qui se situe en amont ou en aval de la culture, aventure personnelle. Nous evons eu, pendant des siècles, la culture sans l'action culturelle. Un mauvais esprit me souffle que nous

-LU -

#### LETTRES AU Monde

#### Réplique à Françoise Gaspard

intitulé « Danger de mort = (le Monde du 23 novembre), Françoise Gaspard tente d'expliquer les motivations et les objectifs des Marcheurs contre le racisme, ainsi que les difficultés (toujours selon son point de vue) que ceux-ci ont ren-contrées depuis leur départ de Marseille le 15 octobre 1983.

Françoise Gaspard, chacun le

matière d'immigration. Pour tout

cela, Françoise Gaspard mérite

incontestablement l'estime de

tous et en premier lieu des immi-

moins que l'article de Françoise

Gaspard comporte certains pas-

sages pour le moins injurieux (moralement) et faux historique-

ment et que l'on ne peut laisser

passer sous silence. En effet, il est

dit, en parlant de l'indifférence vis-à-vis des Marcheurs : « Ce

qu'ils souhaitent aussi, c'est faire

comprendre à leurs parents qu'ils ne courberont pas l'échine comme

Cela dit, il n'en demeure pas

grés eux-mêmes.

Je ne vois que deux méthodes reconnaît, s'est distinguée, du concurremment utilisables: temps où elle était maire de - Diversifier les sources possi-Dreux, pour son action vis-à-vis des immigrés. Plus récemment bles de financement : cela s'appelle patronages, publicité, dégrèvements encore par ses prises de position fiscaux, fondations, privatisation. Les partis au pouvoir seront-ils courageuses contre l'attitude xénophobe et raciste de la droite et de l'extrême droite lors des - Gérer les deniers publics avec « municipales » de mars 1983. Et même à gauche, elle s'est distinun certain respect de la nature des choses culturelles, qui exige le pluraguée par ses critiques sur la manière dont le gouvernement a présenté ses dernières mesures en

lisme. Le respect peut justifier, face à certains monopoles, des actions de rééquilibrage. Il s'agit de préserver la diversité et non de passer d'un monopole à l'autre - l'opposition ne s'est pas convertie aux thèses funestes de Gramsci et attend bien au contraire, du socialisme qu'il y renonce. Le fait qu'il n'arrive pas à vraiment conquérir le pouvoir politi-que, alors qu'il tient, depuis des décennies, le pouvoir culturel, devrait I'v aider.

pourrions avoir, aujourd'hui, l'action

sans la culture : ce serait ouvrir un débat qui dépasserait le cadre de cet

article. Je suggère simplement qu'on ne juge pas l'attitude d'une collecti-vité à l'égard de la culture au nom-

bre de ses « animateurs culturels »...

teurs de l'activité culturelle soient

sous la dépendance de financements

publics. Comment éviter au elle ne

soit, en plus, au service des intérêts

de partis politiques.

Il est inévitable que de larges sec-

(1) En présentant à l'Assemblée nationale son budget pour 1982 : • Il n'y a pas un, mais quarante-quatre ministres

(2) Alain Marais, directeur régional

eux sous les injures mais qu'ils se dresseront, chaque fois que cela sera nécessaire, pour dénoncer la violence gratuite du racisme.

On ne peut passer sous silence l'idée qui consiste à faire croire à l'opinion en général et à ces jeunes en particulier que les travailleurs immigrés (ou les · primo-migrants »), dont font partie les propres parents de ces jennes, ont pu « courber l'échine sous les injures ».

Par-delà cette injure (morale) faite aux immigrés, y compris les jeunes, Françoise Gaspard com-met une erreur et fait une entorse à l'histoire. En effet, si l'on regarde seulement la décennie écoulée (pour ne pas aller plus loin), on constatera qu'elle fut marquée par un important développement des monvements sociaux, et notamment l'immigration. Dans des conditions extrêmement difficiles dues à une double répression de la part du pouvoir en France et des autorités des pays d'origine, et justement pour y faire face, les immigrés ont mené des luttes importantes, se sont mobilisés, se sont organisés : de 1967 à 1972, luttes contre les scandaleuses conditions de travail (Pennaroya, les Câbles de Lyon, Flins...); grèves de la faim des «sans-papiers» en 1973-1974; luttes contre les bidonvilles, luttes contre les assassinats racistes (manifestations, grèves géné-rales) de 1975 à 1980; lutte exemplaire des résidents des foyers Sonacotra; grandes mobili-sations en 1979-1980 contre les

10 mai 1980, du 4 avril 1981...); lutte pour le droit et le développe-ment de l'expression culturelle et artistique (les festivals de la M.T.I. de 1975 à 1982...); et, plus récemment encore, mobilisations syndicales des O.S. de l'automobile en 1982-1983; luttes des « sans-papiers » de 1979 à 1982; faut-il, en oure, rappeler que depuis 1975 les traditionnels défilés du 1 mai ont surtout été marqués par la présence massive et combative des immigrés... sans oublier, évidemment, les grandes mobilisations des diverses communautés dans leur soutien aux luttes nationales et sociales de leurs pays d'origine, ou simple-ment dans le cadre de la solidarité المراجعة والمنطق والمتعارض والمتعار

とから、 教・漢字的意

يراجين ويوني والرداء الاستفادات المعادي

<sup>化四度</sup> 建,輪端<del>端</del>

The state of the second section A country of the second The state of the s

Marie de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del la compania del la compania de la compania de la compania del la compania de la compania de la compania del l

William of the on FOTAN

40.

الخارجين والم

and a real of a light

44 m

The same of the same

· A STATE OF

And the second

and the second

The statement of the con-

And the second

muses for the second

y I have been a second

internationale...
Dire comme Françoise Gaspard que les immigrés out « courbé l'échine », c'est pour le moins un curieux raccourci. Probablement n'est-ce pas là le fond de sa pensée. Elle ne fait que constater un état de fait ayant trait à la Marche contre le racisme : une certaine « indifférence », voire même une « incommunicabilité - entre jeunes immigrés et adultes immigrés. Mais là encore cette constatation est par trop partielle, voire partiale, compte tenu à la fois des conditions de préparation et du déronlement de cette Marche ellemême, en même temps qu'elle n'est pas un problème spécifique à l'immigration mais relève plutôt d'un phénomène plus général de la jeunesse en France.

> MOHSEN DRIDL Union des travailleurs immigrés tunisiens.

#### « LE SINGE, L'AFRIQUE ET L'HOMME », d'Yves Coppens

#### **Notre histoire**

Soixante-dix millions d'années pour faire l'homme actuel à partir du premier Primate connu, à qui a été donné le nom de Purgatorius. Ce nom, en forme de gag, ne ré-pond pas à une arrière-pensée métaphysique ou à un schéma re ligieux, mais plus prosaiquement parce que la colline du Montana (États-Unis) où ont été trouvées pour la première fois en 1965. les dents minuscules de Purgatorius avait été surnommée Purgatory Hill, car les fouilles y étaient particulièrement fatigantes.

Purgetorius n'était pas un ancêtre très présentable : il ressem-blait très problablement à un petit rat, doté d'une longue queue et d'un museau pointu. Les Plesiapidis d'il y a une bonne cinquan-taine de millions d'années n'étaient guère mieux : ils avaient sans doute l'allure d'un écureuil, sautant dans les arbres, ou bondissant sur le sol, mais eux ont un atout majeur - on pourrait pres-que dire royal - car ils vivaient près... de Reims, donc en Europe, et dans l'ouest des États-Unis. Or l'Eurasie était destinée à se souder à l'Afrique, et le quadrant sud-est de l'Afrique est, en l'état actuel des connaissances, le ber-ceau de l'espèce humaine. D'où le titre le Singe, l'Afrique et l'Homme qu'Yves Coppens a donné à son petit livre sur les origines de l'homme.

Dès le début, Yves Coppens prévient son lecteur : e...Même si la classification est hésitante, parce que les fossiles sont rares et fragmentaires, les personnages présentés aux différentes pénodes n'en sont pas moins d'au-thentiques relais, jalonnant les soixante-dix millions d'années du

Avant l'apparition de la Culture. l'histoire des ancêtres de l'homme est un peu difficile à suivre. Il faut bien des transformations et des adaptations pour pesser du Purgatorius à quarantequatre dents (un détail parmi d'autres). aux Australopithèques, selon la classification d'Yves Coppens.

Avec les Pré-Australopithèques

d'Afrique de l'Est, une étape capitale est franchie aux alentours de moins six millions d'années. Certes, les Kenyapithèques semblent avoir utilisé des cailloux pour casser des os - la moelle est une friandise délicieuse. mais, avec les Pré-Australopithèques, encore un peu voûtés, la station debout est permanente et la bipédie acquise, ce qui annonce

Pourquoi cette séparation entre la lignée des chimpanzés qui continue dans l'ouest et la lignée l'est ? Peut-être l'ouverture du rift africain, cette longue cassure qui fend l'Afrique de Djibouti au lac Malawi (ex-Nyassa), a-t-elle joué un rôle. L'ouverture du rift, en effet, a été accompagnée de la surrection de montagnes, et celle-ci a entraîné un dessèchement du climat, donc une disparition progressive de la forêt à l'est de ce relief nouveau. Or les chimpanzés, nos très proches cousins, sont adaptés à un milieu forestier couvert alors que les hominidés le sont à un milieu ouvert de savane.

Parvenue au stade des Pré-Australopithèques, l'évolution de la lignée humaine tâtonne encore cependant. Surtout avant de produire, peut-être dès moins quatre

millions d'années, sûrement vers moins deux millions et demi d'années, l'Homo habitis. Cette fois, la bonne direction

est prise. I' Homo habilis se tient bien droit; il est omnivore, donc plus adaptable à des milieux natureis différents ; il taille des outils variés; ses habitats, temporaires et parfois sommairement améliorés, sont divisés en aires spésées. Son cerveau grandit peu à peu de 500 à 700 centimètres cubes. Probablement est-ce l'Homo habilis qui est parti à la conquête de tout l'ancien monde Après tout, «...à raison de 50 à 100 kilomètres par génération, Il ne faut pas plus de quinze mille ans pour aller d'Afrique orientale en Extrême-Orient ».

Il y a deux millions d'années, en affet, le genre *Homo* est présent dans toute l'Afrique, bien sûr, mais aussi en Chine et en Indonésie, et un peu plus tard en Europe. On parle alors d'Horno erectus, dont la capacité cranienne grossit iusou'à 1 250 centimètres cubes. Cette dispersion précoce explique probablement l'extrême diversité physique qui rend très difficile la classification d'abord des Homo erectus puis celle de l'*Homo sapiens* (qui apparaît vers moins quatre-vingt mille ans) qui conquiert les dernières terres vierges, l'Australie et

Une histoire de soixante-dix millions d'années, fragmentaire et compliquée, mais passionnante : c'est le nôtre.

YVONNE REBEYROL.

\* Le Singe, l'Afrique et l'Homme, Fayard, 135 pages, illus-

#### Une réponse de M. Claude Quin

E MONDE a publié, dans son numéro daté du 4 novembre dernier, un article de Bertrand Le Gendre sur les contrôles d'identité. J'ignore les sources qui ont permis à votre collaborateur d'écrire le paragraphe qu'il consacre au métro. Par contre, les faits que je connais et l'expérience de l'entreprise dont j'ai la responsabilité ne me permettent pas de suivre Bertrand Le Gendre dans ses affirmations.

lois Barre-Bonnet (manif du

Depuis le début de 1981, le nombre des contrôles d'identité exercés dans l'enceinte du métro a considérablement diminué. Il n'est plus que de quelques cen-taines par mois pour quatre millions de voyages quotidiens alors que la proportion d'étrangers et de Français dont l'identité est vérifiée est restée du même ordre du grandeur : environ deux étrangers contrôlés pour trois Français. Encore faut-il préciser que le terme d'étranger concerne aussi bien des touristes que des travailmineurs de moins de treize ans qui se livrent au vol à la tire en récidivistes systématiques, ainsi que le Monde a eu l'occasion de le

signaler. Certes, on peut considérer que ces vérifications, en nombre limité et qui aboutissent dans la presque totalité des cas à une mise à la disposition de la justice, sont encore de trop. Je voudrais bien pouvoir suivre ceux qui pensent ainsi. Mais la R.A.T.P., comme la présecture de police,

doit regarder la réalité en face. Dans certaines stations de métro, à certaines heures particulièrement, des vois, des agressions, des actes de vandalisme ont lieu. Proportionnellement au trafic, le nombre de ces délits est faible. En nombre absolu, il est assez élevé cependant et il inquiète assez les usagers pour justifier des interventions du service de police et de sécurité du métro allant jusqu'à la mise à disposition de la justice des coupables présumés.

En prenant mes fonctions. j'avais indiqué au préfet de police, qui a la responsabilité du respect de l'ordre public dans le métro, et aux associations habilitées par la loi à combattre le racisme que je ne pouvais accepter des contrôles massifs et discriminatoires selon l'âge ou la couleur de la peau comme i'en avais connus, en tant qu'usager du métro, en trop grand nombre, au cours des années 1978 à 1980. J'avais invité les associations à me fournir des dossiers en cas de retour à ces méthodes anciennes. Je n'ai à ce jour reçu aucun dossier de cette nature et ne peux soupconner de laxisme les associations concernées. Je n'en conclus pas qu'il n'y a pas de contrôles d'identité mais qu'ils ne sont plus ni systématiques ni mas-

CLAUDE QUIN.

[La lettre de M. Claude Quist est intéressante dans la mesure où elle contressante dans la mesure où elle contressante de la cour d'appel de Paris auquel l'article qu'il critique se référait. Cet arrêt considère que les personnes et les blens sont en perma-nence menacés dans les couloirs du métro parisien. Les magistrats en tirent metro parisiea. Les magistrats en trent comme conclusion que la police peut, pour cette raison, contrôler à tout moment l'ideutité de n'importe quel voyageur. M. Quin estime, lui, que le danger n'existe que dans « certaines stations » et à « certaines heures «Sit l'avis autorisé du président de la l'avis autorisé du président de la R.A.T.P. était entenda des policiers et des magistrats, il n'y aurait plus guère à s'impliéter de l'application de la non-velle loi sur les contrôles d'identité. — B.L.G.]



#### Les livres importants sont aux éditions du Centurion.

#### Le Père Joseph

#### Les pauvres sont l'Eglise

Entretiens du Père Joseph Wresinski avec Gilles Anouil

«Nous venions mains nues, pieds nus, au cœur de la misère. Nous n'avions que nos poitrines à offrir, le cœur qui bat dans nos poltrines.» Une chronique du pays des pauvres, bouleversante d'informations, lourde d'interrogations, saisissante de conviction.

#### **Marc Lienhard** Martin Luther

Un temps, une vie, un message

Le livre de «l'année Luther». B. Le Leannec, La Croix

«Pour la connaissance de la pensée de Luther et de son œuvre, le livre le plus important est celui de M. Lienhard.» Roger Mehl, Le Monde

## **Jean Vinatier**

Le Cardinal Suhard

L'évêque du renouveau missionnaire 1874-1949

Mission de France, Mission de Paris, prêtres-ouvriers, paroisses communautaires, CCIF, ... La vie, les intuitions, les initiatives du Cardinal Suhard sont comme la préface de Vatican II. La grande biographie.

## **Alberto Eiguer**

Un divan pour la famille

Du modèle groupal à la thérapie familiale psychanalytique

Dans une perspective strictement psychanalytique, la théorie et la technique groupales de la famille. Reflétant une expérience riche et affirmée ce livre tonique plaide pour une pratique de la théraple familiale débarrassee des ambiguités et des illusions de la mode.

#### **Didier-Jacques** Duché

L'enfant au risque de la famille

Comment l'enfant fait-il la famille ? Comment la famille fait-elle l'enfant ? Une vision panoramique des diverses situations aujourd'hui, la problématique de leur relation avec le présent et l'avenir de l'enfant.

Hise Gaspard

 $\mathbf{y}_{\mathrm{cons}}(\mathbf{y}_{\mathbf{p}}) \neq \mathbf{y}_{\mathrm{cons}}(\mathbf{y}_{\mathbf{p}})$ 

रक एक्टर क्

 $\mathcal{S}_{n}^{\mathcal{S}_{n}}(\mathcal{G}_{n}) \geq s \underline{\omega}$ 

<del>=3.4 =34.</del> +4+

77 <u>"Alban</u>

egite<sub>se</sub>s in gar

474 - Contract

27<del>55</del> Pagaring

5 B - 1- -

表面 \$400 P. P. A.

ARTO GOVERN

3.5.000,55.500

- Fre 42 ....

year water to have

· 2000 80

11 - 66 A 74.

44 \* 00 1 13 \*\*\*

Constitute ex-

Party Land Com-

3.

AND SHIPPING

. 7-x - - - - - -

19 5 70 7

BY THE SEATON

الوارشين وعامه

Salah Salah Barana

÷. .>

444 17 1973

er hat the

والصابح الرجيعي

Maria 11 Es

45.5

The Tale of the

, .... T

g was visite

ままい 2W<sup>#</sup> 電 カコン

W- 15-00 JT - T +

4. 2005 PM

and place to the section

was grand

Agricultural State of the

्राह्म चर्च चर्च

162 3-

Fig. state (1996)

The state of the state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Programme of the contract

المراجعة ال المراجعة ال

 $\mathcal{R}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}=\mathrm{density}(\mathbf{j})_{\mathrm{dist}}$ 

The model and the second

and the traction of

The second second second

The second of th

Andrews with the second of the

The state of the s

and the second second second

· 阿尔德斯特· 电电子

Michigan Salar

के कार १५ को सम्बद्धित है। १० १ हर १०

் ஆகுக்கிற்கு நேர் இருந்து இது இது

se de M. Claude Quin

ಾಗಣ ಸಾಧಾರವಾಡಿಸಿದು ಕ್ಲ

*ಸಾಘಾಗಿ* ಅವರು ಪ್ರವಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

पुल्ला के तेर काल्युक अपने अपने संदेश है है है।

Section the artifect that the control

Constitution of the control of the

A - Language of the method of the first

rangada, telah ligi merupi

and the second section of the second

Lengths & Barrior Following Co. 19

The Carlotte Community of the Carlotte Community of the Carlotte Community of the Carlotte Ca

Ta were de Mariante (tament

the states dans la manufic de con

अक्टरबर्स्टर - कुरुक्टरे क्रिंट १३ र स्वरार में महान्य भी

fein ament fattem den befefer et

white the state of the state of the six

mediation to the form had to being the

mer i perceice it er majortiate en l'erri

compared performs a situation of the first performance of the control of the cont

provide a service of the service of

the section of the Ship i ber Could

du Centurion.

Didier-Jacques

Centant au risque

SERVICE OF THE CART OF THE CO.

The second of the second second second

भूति स्टार्ट्स देख्याच्यास्य स्थापन्ति । स्थापन्ति । भूति स्थापन्ति स्थापन्ति । स्थापन्ति । स्थापन्ति । स्थापन्ति ।

complete the form of the complete to the complete the com

en an anti-service and anti-service and an ant

Duché

C. Firm C. T. C. C.

≠ ia familie

magamigen de l'application de la tilen

and the second section and the second section and the second section and the second section and the second sec

Committee Contraction (Section 2)

ATT STATE OF STATE OF

#### M. Mitterrand a reçu un message de M. Andropov sur les euromissiles et sur les relations Est-Ouest

On confirme à Paris de source au- M. Kadar, chef du parti hongrois, mrisée que M. Mitterrand a reçu lui anssi un message de M. Andropov, chief de l'Etat soviétique, sur la question des euromissiles et des relations Est-Ouest. Auparavant, les gonvernements de Bonn, Londres, La Haye, Rome et Bruxelles, ainsi que celui d'Athènes, avaient fait savoir qu'ils avaient reçu un tel mes-

Celui qui a été adressé à Paris est daté du 24 novembre, le jour où a été diffusée la déclaration de la direction soviétique, lue au nom de M. Andropov à la télévision. (le Monde du 26 novembre). Son contenu n'a pas été révélé, mais il est fort probable qu'il soit très proche du texte de cette déclaration.

D'autre part, M. Husak, chef du parti et de l'Etat tchécoslovaques, a confirmé, au cours d'une visite qu'il fait actuellement en Pologne, que les travaux entrepris en Tchécoslovaquie pour le déploiement de missiles tactico-opérationnels = sont + accélérés » et qu'il • en est de même sur le territoire de la R.D.A. .. En revanche, une autre visite que

vient de saire à Berlin-Est s'est terminée sans que mention soit faite dans le communiqué commun des mesures militaires annoncées à l'Est en réponse à l'installation des missiles de l'OTAN

#### **∢** Vaincre

#### les tendances dangereuses »

Le communiqué hougaroest-allemand affirme en revanche qu'il n'existe, « même dans les conditions nouvelles .. . aucune solution de rechange raisonnable » à la coexistence pacifique et que « la possibilité existe de vaincre les tendances dangereuses qui se fora jour dans les relations internationales ».

Enfin. les négociateurs américains et soviétiques aux pourparlers sur la réduction des armements intercontinentaux (START) se sont retrouvés ce jeudi à Genève pour une nouvelle séance de travail, la seconde depuis que Moscou a mis fin aux conversations sur les armements intermédiaires (F.N.I.) - (A.F.P.)

#### **A Londres**

#### M. Chirac demande une révision des accords de défense concernant l'Allemagne conclus depuis trente ans

M. Jacques Chirac sera reçu le vendredi matin 2 décembre à ndres par le ministre des affaires étrangères, M. Howe, puis par Mme Thatcher, premier ministre de Grande-Bretagne. Ce jendi, il s'entre-tient avec M. Heseltine, secrétaire d'Etat à la défense. A son arrivée dans la canitale britannique, mercredi, le maire de Paris avait en un entretien avec le chancelier de l'Echiquier, M. Lawson. Il a ensuite prononcé - en anglais - une conférence sur «La coopération politique européenne » devant les membres du Royal Institute of International Affairs.

Londres. – Après le voyage qu'il effectué en Allemagne le mois dernier (le Monde du 19 et du 20 octo-bre), M. Jacques Chirac poursuit sa visite des capitales européennes. Il continue de développer le thème de la nécessité d'une désense européenne dans le cadre de la fidélité à l'alliance atlantique. Si le président du R.P.R., contrairement à ce qu'il avait fait à Bonn, n'a pas reparlé d'une . dissuasion nucléaire

fense, M. Charles Hernu, a invité les

Européens à s'associer pour la fabri-

cation de la nouvelle génération

d'armements classiques censés rele-

ver le « défi militaire et stratégi-

que » et la « compétition technologi-

Devant l'assemblée de l'Union de

l'Europe occidentale (U.E.O.), le

jendi matin 1 décembre à Paris, M. Hernu a cité en exemple l'accord

de principe, conclu la semaine der-

nière à Bonn entre la France et l'Al-

lemagne fédérale, sur la conception

en commun d'un nouvel hélicoptère

de combat, et les discussions entre le

Royaume-Uni, la France et l'Alle-

magne fédérale sur l'éventualité de

Deux tâches

combat pour la décennie 1990.

truction d'un nouvel avion d

que » dans le monde.

De notre envoyé spécial

européo-américaine », il a cependant précisé comment il souhaitait mieux associer l'Allemagne aux décisions communes à l'Europe en matière de défense.

M. Chirac a ainsi déclaré : « Il n'y aura pas pour l'Europe de l'Ouest de sécurité solide et durable si l'Allemagne fédérale n'a pas le sentiment que sa sécurité est totalement garantie par ses alliés dans toutes les éventualités : faute de ce sentiment, la tentation neutraliste y demeurerait vivante. Je n'ai pas la prétention de proposer des solutions définitives. Simplement je souhaite qu'il soit procédé à un réexamen sans exclusive des accords nassés depuis et tout au long des trente dernières années, en vue, si cela paraît nécessaire, de les moderniser et de les adapter à l'évolution des armements, des rapports de forces et des aspirations des peuples. »

La référence faite aux . trente dernières années » par le président du R.P.R. évoque l'époque des années 50 au cours de laquelle a échoué le projet de Communauté européenne de désense. Elle exclut

vent être conduites dans le domaine

de la limitation des armements, en-

tre Etats européens, en particulier

dans la perspective d'une conférence

sur le désarmement en Europe ou de

la négociation de traités sur l'inter-

diction de la production et du stoc-

M. Hernu a conclu son exposê en

rappelant que la force d'action ra-

pide que la France est en voie de

créer ouvre « des possibilités nou-

velles » pour agir aux côtés des ai-

liés, dans l'hypothèse où elle serait

engagée quelque part en Europe.

· Force classique, pouvant interve-

nir en coup de poing, a ajouté

d'action rapide est affranchie de nos

moyens nucléaires. Mais un agres-

seur potentiel en Europe ne pourra

qu'hésiter à affronter physiquement

les forces de la puissance nucléaire,

indépendante et continentale, que

constitue notre pays. •

kage des armes chimiques.

A L'U.E.O.

M. Hernu invite les Européens

à s'associer pour la fabrication

de nouvelles armes classiques

Le ministre français de la dé- études à caractère technique, doi-

donc le problème de la nonnucléarisation de l'Allemagne, qui constitue un principe auquel -M. Chirac nous l'a précisé - il n'est pas dans ses intentions de toucher.

A Londres, le président du R.P.R. a été plus circonspect pour associer la Grande-Bretagne à la France en matière de désense nucléaire de l'Europe. Les deux pays sont en ef-fet dotés de forces nucléaires de nature différente, le premier étant seul intégré à l'OTAN. M. Jacques Chirac a donc déclaré: « Il y a à l'évidence des difficultés à une coopération plus poussée entre nous : je n'exclus pourtant pas que les circonstances puissent, dans un avenir plus ou moins proche, la rendre souhaitable et nécessaire.

Le maire de Paris estime que dans un premier temps les deux pays pourraient être associés aux autres Etats européens membres de l'alliance pour développer en commun leurs armements classiques et notamment • la fabrication d'avions gros porteurs à long rayon d'action », ainsi qu'une meilleure coordination de leurs actions hors d'Europe. Bien qu'il n'ait jamais sait allusion à la politique conduite par M. Mitterrand, le maire de Paris lui a rendu un hommage indirect en constatant que . la France est restée un partenaire solide et sûr de l'alliance atlantique ».

#### Des projets surprenants

Il y a avait sans doute un certain paradoxe à entendre un disciple de de Gaulle vanter aux héritiers de Churchill - · l'Angleterre est une île - - les bienfaits de l'Europe. M. Chirac a cependant été écouté avec attention lorsqu'il a souhaité un accroissement de la coopération politique et une conjugaison plus étroite des actions diplomatiques en Méditerranée et en Afrique. Il a également demandé que le conseil des ministres des Dix se dote d'un « secrétariat politique permanent, indépendant de la commission, chargé de préparer les délibérations du conseil et de suivre leur exécu-

tion ». Surprenant aussi d'entendre le chef des gaullistes, à trois jours du sommet européen d'Athènes, rappeler aux Britanniques qu'une diminution de leur contribution financière à la Communauté - risquerait de ruiner le fondement de celle-ci, la solidarité, et de la transformer, de la banaliser en une zone de libreéchange ».

ANDRÉ PASSERON.

#### LE SECRÉTAIRE AMÉRICAIN A LA DÉFENSE EN VISITE OFFI-CIELLE A PARIS

Le secrétaire américain à la défense, M. Caspar Weinberger, sera en visite officielle à Paris à la fin de cette semaine et il prononcera, le vendredi 2 décembre, un discours à l'Institut atlantique.

M. Weinberger aura, le dimanche 4 décembre, une série d'entretiens avec son homologue français, M. Charles Hernu, avec qui il de-vrait discuter de la sécurité en Europe et des euromissiles, de la parti-cipation de forces françaises et américaines à la sécurité de Bey-routh et de divers sujets plus spécifiques aux rapports militaires entre les deux pays, dans le domaine parti-culier de matériels d'armement. Durant sa visite, le secrétaire américain à la défense a demandé à

rencontrer plusieurs hommes politi-ques français, parmi lesquels on cite les noms de MM. Jacques Chirac et

Raymond Barre. Le chef du Pentagone passera la journée de lundi auprès de troupes américaines à l'entraînement dans la région de Nuremberg, en Allemagne de l'Ouest. Il sera à Bruxelles, mardi et mercredi prochains, pour la réu-nion du comité des plans de défense

#### ONZE PAYS CARAIBES VONT BÉNÉFICIER D'EXEMPTION **DES TARIFS DOUANIERS**

Washington (A.F.P.). - M. Reagan a désigné le mercredi 30 novembre les onze premiers pays caraïbesqui bénéficieront des mesures commerciales de la loi d'aide économique au bassin caraïbe, approuvée en juillet par le Congrès. Ce sont : la Barbade, le Costa-Rica, la Dominique, la République Dominicaine, la Jamaique, Panama, les Antilles néerlandaises, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, Trinitéet-Tobago et Saint-Kitts-et-Nevis.

Dans une lettre adressée au Sénat et à la Chambre des représentants, le chef de l'exécutif américain indique que les onze pays désignés ont démontré que - leurs lois, leurs pratiques et leurs politiques sont conformes aux critères » établis par la loi. « Des discussions actives et constructives se poursuivent avec d'autres bénéficiaires potentiels », a ajouté M. Reagan.

Cette loi exempte les produits des onze pays (à l'exception des textiles, des dérivés du pétrole, des cuirs et de l'électroménager) des tarifs douaniers à l'entrée sur le marché américain, pour la période allant du les janvier 1984 au 30 septembre

Le président rappelle dans sa letavantages de la loi d'aide économi-que au bassin caraïbe à tout pays dont les lois, la politique et les pratiques cesseraient d'être en accord avec les critères de désignation. La loi exclut explicitement les pays à régime communiste.

#### ANCIEN SECRÉTAIRE AU FOREIGN OFFICE

#### Lord Carrington est assuré de succéder à M. Luns à la tête de l'OTAN

De notre correspondant

Bruxelies. - La course à la suc- fice, lord Carrington, alors que l'on cession de M. Joseph Luns au secrétariat général de l'OTAN est apparemment terminée. Aucune délégation au siège de l'alliance ne veut le reconnaître publiquement, mais on affirme officieusement que « l'affaire est réglée » ; le sontiment prévant que, durant la - grande semaine » des instances atlantiques s'ouvrant lundi prochain à Bruxelles, on apprendra la désignation de lord Carrington à ce poste très disputé.

Agé aujourd'hui de soixantedouze ans, M. Luns reste très alerte. Pendant dix-neuf ans il avait dirigé la diplomatie des Pays-Bas. A l'OTAN, il vient de battre un autre record en occupant le secrétariat général pendant douze ans.

M. Luns n'a jamais paru très pressé de prendre sa retraite, d'autant moins que les statuts de l'OTAN ne prévoient aucune limite au maintien en fonctions du secrétaire général. Mais, au cours des derniers mois, les pressions sur lui se sont accenmées.

Les candidats an secrétariat général de l'alliance ne faisaient pas défaut. Particulièrement remarquable est donc le fait que, il y a plus d'un mois déjà, le gouvernement de Bruxelles se déclarait en faveur de l'ancien secrétaire au Foreign Ofprononçait encore les noms de plusieurs hommes politiques belges, dont ceux du ministre des affaires étrangères, M. Tindemans, et de l'un de ses prédécesseurs socialistes. M. Henri Simonet. On parlait aussi du commissaire européen, le comte Davignon.

Les autres candidatures n'ont jamais eu beaucoup de chance de succès. C'est ainsi que le Portugal avait saus trop insister mis en avant son ministre des affaires étrangères. M. Vasco Futscher Perreira, tandis que du côté norvégien on parlait de l'ancien ministre des affaires étran-M. Knut Frydenlu jourd'hui, cependant, il semble bien que les jeux soient faits.

La désignation de lord Carrington s'est surtont heurtée aux objections du gouvernement espagnol, qui, pensant au problème de Gibraltar, ne voyait pas d'un bon œil un secrétaire général de nationalité britannique. Du côté français, on ne se serait rallié à l'idée d'un secrétaire général qui restera toujours britannique qu'après avoir reconnu en fin de compte la compétence indéniable de lord Carrington.

JEAN WETZ.

#### ASIE

#### Bangladesh DES ÉMEUTES ONT FAIT DEUX MORTS A CHITTA-GONG, SECONDE VILLE DU

PAYS Dakha (A.F.P., Reuter, U.P.I.). - Deux personnes au moins ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessées, au cours d'émeutes qui ont eu lieu, mercredi 30 novem-bre, à Chittagong, seconde ville et principal port du pays. La foule, qui avait érigé des barricades, manifes-tait dans les rues en criant des slo-gans hostiles au régime militaire et a mis le feu à une voiture de patrouille de la marine. Les partis d'opposition avaient lancé un mot d'ordre de grève pour protester contre la bruta-lité de la police lors des incidents de

30 novembre). Le convre-seu a été imposé à Chittagong. Il a, en revanche, été sensiblement assoupli à nouveau dans la capitale, où deux expositions internationales ont été reportées de quelques jours mais où doit s'ouvrir normalement la semaine prochaine la conférence des ministres des affaires

étrangères des pays islamiques. Dans une déclaration, le général Ershad, « principal administrateur de la loi martiale », a affirmé que l'armée était prête à « tous les sacrifices pour maintenir l'ordre et pour défendre la souveraine e du pays ..

#### REPRISE DE L'AGITATION DANS LE SIND

Islamabad (Reuter, A.F.P., U.P.I.). - Alors que le mouvement handi, à Dakha (le Monde des 29 et

nommé par le pouvoir.

## **Pakistan**

d'agitation contre le gouvernement du général Zia-Ul-Haq semblait en perte de vitesse, plusieurs incidents ont eu lieu mercredi 30 novembre dans la province du Sind. Alors que des prisonniers politiques obser-vaient une grève de la faim de vingtquatre henres pour protester contre la torture dont, selon l'opposition, ils auraient été victimes, la plupart des petites villes ont été paralysées par des mouvements d'interruption du travail. Des affrontements localisés ont eu lieu entre forces de l'ordre et manifestants à Larkana et à Khairpur, où des portraits du chef de l'Etat pakistanais et du président Reagan ainsi que le drapeau américain ont été brûlés. Selon des témoins, quatre bombes auraient explosé et l'une d'elles aurait endommagé la maison d'un membre de l'Assemblée fédérale islamique

Une soixantaine de militants du Mouvement pour la restauration de l'opposition auraient été arrêtés dans le Sind au terme de ces manifestations et seize autres à Swabi, dans la province de la frontière du nord-

#### prioritaires · Face aux défis qui nous mena-

cent et aux inquiétudes qui ont surgi, a explique M. Hernu, l'U.E.O. constitue le forum le plus adapté pour aborder, ensemble, les exigences communes à notre sécurité, dans le respect des spécificités propres à chacun de nos Etats (...). Cette démarche n'est nullement contradictoire avec le développement des relations entre les États d'Europe de l'Ouest et les Etats-Unis. Notre détermination à voir l'équilibre des forces préservé en Europe repose précisément sur la conviction que, pour longtemps en-core, la sécurité de nos partenaires les plus proches, ceux avec lesquels nous sommes associés au plan économique au sein de la Communauté européenne, ne peut être assurée sans la gorantie des Etats-Unis et leur présence en Europe. »

Après avoir estimé que - les liens entre Européens doivent être intensifiés » et affirmé que « l'Europe doit être maitre de sa sécurité », le ministre français de la défense a convié l'U.E.O. à accomplir deux tâches: 1) l'Europe doit détenir les moyens de produire les armements classiques les plus modernes; 2) des réflexions, des informations, des

#### M. JACQUES LE BLANC **AMBASSADEUR** EN HAUTE-VOLTA

Le Journal officiel, du 2 décembre annoncera la nomination de M. Jacques Le Blanc au poste d'ambassadeur en Hante-Volta, en remplacement de M. Gaston Boyer.

[Né en 1934, diplômé d'études supériences et breveté le l'Ecole nationale de la France d'outre-mer, M. Le Blanc a été détaché auprès du ministère des af-faires étrangères en 1961. Il a été en poste à Dakar, Pékin et Washington avant d'occuper les fonctions de sousdirecteur du personnel à l'administra-tion centrale (1975-1979) et d'être né premier conseiller à la mission permanente auprès de l'ONU à Ge-

## ARECHERCHE LA CHIRURGIE CARDIAQUE LA TRADUCTION AUTOMATIQUE LA FORMATION DES ALPES L'HABITAT CELTIQUE LES MATERIAUX **INCOMMENSURABLES**

#### **OFFRE SPÉCIALE D'ABONNEMENT** Un an : 170° au lieu de 231° \*

DOSSER:

| Etranger : ua an 200 FF                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| s un abonnement d'un an (11 n°°) à LA RECHERCHE au prix de 170 F (TTC) ( | ou lieu de 231 l |
|                                                                          | Je règle par     |

N° 150 - 21 F EN VENTE PARTOUT

Je souscri

Prix de vente ou numero.

bercare chèque postal (3 volets) □ mandat Code postal à l'ordre c A retourner accompagné de votre règlement à LA RECHERCHE, 57, rue de Seine, 75006 Paris. Abonnement Belgique : Soumillion S.P.R.L., Avenue Massenet 28 1190 Bruxelles à l'ordre de la Recherche

## **PROCHE-ORIENT**

A LA VEILLE DES ENTRETIENS DE M. GEMAYEL A WASHINGTON

#### M. Shamir entend ne pas changer un mot à l'accord israélo-libanais

Tandis qu'à Beyrouth une non-velle flambée de violence entraînait la fermeture de l'aéroport qui demeurait clos au trafic jeudi 1º dé-cembre, le président Amine Gemayel, poursuivant la mission que iui a confiée la conférence de réconciliation nationale de Genève, arrivait à Washington pour s'entretenir ce jeudi avec le président Reagan.

A la veille de cet entretien, sans doute décisif pour la suite des événements au Liban, le premier ministre israélien, M. Itzhak Shamir, a réaffirmé, mercredi, que son gouvernement se refusait à changer d'un iota l'accord du 17 mai conclu entre Jérusalem et Bevrouth sur le retrait des troupes israéliennes du Liban. M. Shamir était interrogé sur une lettre du roi Fahd d'Arabie Saoudite remise dans la matinée au président Reagan par l'ambassadeur saoudien, l'émir Bandar Ben Sultan.

• Je ne connais pas, a-t-il dit, le contenu de cette lettre, mais s'il veut vraiment obtenir de nous ou des États-Unis des changements dans l'accord israélo-libanais, je puis vous assurer qu'il n'y parviendra pas. Les accords ne sont pas signés pour être annulés ou changes. La seule base pour le retrait des troupes israéliennes du Liban, un retrait qui doit se produire simultanément avec celui de toutes les autres forces étrangères, est l'accord du 17 mai. Si les Libanais souhaitent le retrait des troupes étrangères et l'existence d'un Liban libre, ils soutiendront l'accord et n'en changeront pas un mot. »

M. Shamîr a d'autre part indiqué qu'Israel était « préoccupé » de l'état de ses relations avec l'Égypte. Il a souligné que son pays avait consenti de nombreux sacrifices pour parvenir à un traité de paix avec Le Caire, mais n'avait abouti qu'à une « paix froide ». « L'atti-

L'Orient est un vieux rêve pour

les créateurs occidentaux : l'Oc-

cident est devenu un passage

obligé pour les artistes orien-

taux. Mais entre les deux

cultures, le malentendu subsiste.

Un interprète chinois ou coréen

est-il vraiment capable de

comprendre Bach et Mozart?

N'y a-t-il pas dans le Nô japo-

nais ou le raga indien une

conception de la forme et du

temps qui nous restera toujours

ompositeurs, exécutants, mu-

siciens classiques ou jazzmen.

ils sont nombreux, désormais, à

croire que la rencontre est pos-

sible et à la susciter par leurs

recherches. Le Monde de la

Musique a mené une grande enquête auprès de ces

« mutants », réservant à <u>Seiji Ozawa</u> (Japonais

« américanisé ») et à Jean-Claude Eloy (Français

« japonisé ») le soin d'introduire et de conclure ce

grand débat, débat qui opposait déjà, dans les années

Maria Callas aurait eu 60 ans ce 11 décembre. A

soixante, John Coltrane à Ravi Shankar.

inaccessible?

tude de l'Égypte compromet les perspectives de paix dans la région -, a-t-il ajouté.

· A TRIPOLI, où de nouveaux affrontements limités ont été signalés mercredi entre loyalistes et dissidents du Fath, M. Yasser Arafat, président du comité exécutif de l'O.L.P., a transmis au haut comité de coordination ses vues pour l'évacuation de la ville. M. Arafat demande notamment des garanties pour assurer la sécurité de ses forces depuis leur rassemblement jusqu'au moment de l'embarquement. Le dirigeant palestinien souhaite que le départ des combattants se fasse en plusieurs étapes pour des raisons de sécurité et suggère que la Ligue arabe ou l'ONU soit responsable de l'évacuation. Il demande l'envoi d'observateurs arabes, plus précisément saoudiens, pour superviser cette opération. Le chef de l'O.L.P. veut également connaître la destination des forces adverses, qui devraient, elles aussi, quitter la région de Tripoli.

#### Première sortie du président Assad

Le président syrien, M. Hafez el Assad, qui n'était pas apparu en public depuis plus de quinze jours, a înspecté mercredi le nouveau pont Assad, inaugure récemment à Damas à proximité de l'université et du nalais des hôtes. Selon le correspondant de l'agence U.P.I., à Damas, qui a pu voir la transmission de la cérémonie à la télévision syrienne, le chef de l'Etat - marchait lentement et était beaucoup moins

énergique que d'habitude ». Nul n'a contesté, cette fois, la valeur probante des images reproduites par la télévision syrienne, comme cela avait été le cas dimanche dernier lorsque cette dernière avait diffusé pendant douze minutes un film qui, selon elle, « renait d'être pris - au cours d'une réunion du commandement régional du parti

Selon la télévision israélienne, la séquence projetée mercredi « semble, à première vue, une preuve convaincante indiquant que le prési-dent Assad est en bonne santé ».

Nul ne défend plus d'ailleurs la thèse de l'attentat, qu'avait soutenue l'opposition syrienne, et la plupart des observateurs affirment que le chef de l'Etat syrien a vraisemblablement été victime d'un . incident cardiaque » sans plus de précisions. Le journal Al Nahar de Beyrouth a attribué mercredi au docteur Ibrahim Dagher, médecin traitant libanais du chef de l'Etat syrien, des informations selon lesquelles le ésident Assad aurait été atteint de troubles cardiaques (en relation avec des varices dont il souffre depuis trois ans), qui n'auraient pas nécessité une intervention chirurgi-cale. – (A.F.P., Reuter, U.P.I.)

#### **UN SOLDAT DU CONTINGENT FRANÇAIS** TUÉ A BEYROUTH

Beyrouth (A.F.P.). - Un soldat français de la force multinationale a été tué jeudi matin la décembre par les balles d'un franc-tireur, a annoncé l'officier chargé des relations avec la presse au sein du contingent francais.

Le soldat a été blessé vers 5 h 50 (3 h 50 G.M.T.) au rond-point de Tayyouneh (secteur séparant Beyrouth de sa banlieue) et est mort une heure plus tard à l'antenne chirurgicale parachutiste, précise le colonel de Longeaux.

DES NATIONS

**L'ENIGME** 

COLTRANE

LE PIONNIER

OZAWA

Orient/Occident: le courant passe

#### En Cisjordanie

#### Le plan de relogement des réfugiés palestiniens suscite des réserves dans les camps

Jérusalem. - Le camp de réfugiés palestiniens de Dhaiche est un dédale de ruelles qui grimpent parmi la rocaille. Sur la colline, des sentiers filent à travers champs vers Béthléem. Les gamins s'y perdent les jours de couvre-seu quand il leur faut chercher en ville de quoi nourrir la famille. En contrebas, on aperçoit les soldats, jumelles au con dans leurs guérites.

On ne voit pas la route de Jérusalem, mais on devine derrière les murs aveugles le ou les chemins de Dhaiche, qui finissent absurdement sur des barricades de béton. Les pierres volaient trop souvent vers les automobilistes de passage. Alors l'armée a riposté en condamnant les ruelles. Les jeunes de Dhaiche qui connaissent la force des mots ne manquent pas de comparer leur camp à un « ghetto ».

Neuf mille réfugiés vivent à Dhaiche les premiers s'y installèrent sous la tente en 1950. Aujourd'hui, plus d'un sur deux est né après l'occupation israélienne et n'a connu qu'elle. Handi, lui, est un peu plus vieux. Depuis six mois il n'a pu quitter le camp où la police l'a « assigné à résidence ». Il travaillait auparavant comme journaliste à Jérusalem-Est et ne cache pas ses sympathies pour le F.P.L.P. de Georges Habache. Dans la maison où il nous reçoit, les murs sont couverts de diplômes. Comment oublier que le peuple pa-lestinien est le plus instruit du monde arabe?

Plusieurs habitants de Dhaiche se soint joints à Handi et racontent leur existence quotidienne. Quelques jours plus tard, certains d'entre eux exhaleront leur colère lors d'une conférence de presse patronnée par un comité de solidarité regroupant des Israéliens de gauche. « Pendant trols semaines, dit-il, du 26 octobre au 16 novembre, nous avons subi le couvre-seu. La première semaine il n'a pas été levé une seule sois. La

cette occasion. les Opéras de

Paris, Londres, Milan et Chica-

go accueilleront de grands chan-

teurs et des chefs prestigieux

pour quatre concerts échangés en

mondiovision ce soir-là, puis dif-

fusés le 25 décembre sur A2.

\lambda gnes Baltsa, Kiri Te Ka-

Anawa, Renata Scotto, Jon

Vickers, Placido Domingo, Lo-

rin Maazel, Colin Davis partici-

peront, entre autres, à cet évé-

nement sans précédent. Le Monde de la Musique fait re-

vivre la diva en publiant le

compte rendu des masterclasses

qu'elle a données, en 1971, à la

Juilliard School de New York.

Un véritable testament musical.

numéro de décembre : une évocation de la Jérusalem

des années trente par l'écrivain israélien David Sha-

har; Pierre Henry et le rock; quatre pages de ca-

deaux hi-fi et, au tableau d'honneur des disques du

Le Monde de la Musique de décembre

18 F chez votre marchand de journaux.

Tout ce qui est important dans le monde de la

mois, les chocs du Monde de la Musique.

musique est dans Le Monde de la Musique.

Egalement au sommaire du

De notre correspondant

nourriture manquait. Par la suite, nous avons pu sortir du camp pen-dant deux heures chaque jour.

. Le couvre-feu empeche les hommes d'aller travailler à Jérusolem. Ceux qui sont accusés de violer le couvre-feu sont passibles de fortes amendes ou de deux mois de priso.n - Selon Ahmed Hussein. syndicaliste, l'armée a procédé pen-dant ces trois semaines à deux cents arrestations. Trente-sept réfugiés ont été condamnés. Une mère évoque le cas de son fils, un adolescent, qui purge depuis 1981 une peine de trois ans de détention à la prison militaire de Farra, près de Naplouse.

#### Une solide répression

L'armée, ajoutent nos interlocuteurs, réplique aux jets de pierres par des tirs de grenades lacrymogènes; elle ferme parfois les écoles ndant plusieurs semaines; le club des jeunes est clos depuis dix-huit mois: des commercants proches du camp ont du aussi fermer boutique.

« Le 10 novembre à 5 heures du matin, ajoute Moussa Issa, tous les réfugiés du camp, de sexe masculin, agés de douze à soixante ans, ont êté conduits de force dans la cour de l'école. On nous a fouillés et frappés. Même chose le lendemain. Les soldats ont pénétré chez moi. Ma femme dormait encore. Ils m'ont battu. Nous étions environ mille cinq cents rassemblés dans le froid humide. Nous sommes restés pendant six heures. Les vieux étaient obligés de s'asseoir dans les flaques d'eau. Les soldats ont trouvé un drapeau palestinien et ont obligé un gamin à le brûler. -

Plusieurs résidents racontent que les violences les plus graves ont été commises le jour suivant par des inconnus habillés en Arabes et agissant à l'évidence avec la bénédiction de l'armée. Quatre jeunes ont été blessés par balles et trois d'entre eux hospitalisés. L'avocate israélienne Félicia Langer a pris leur défense. Selon le Jerusalem Post, les autorités ont confirmé depuis que des gardes-frontière chargés du main-tien de l'ordre avaient pénétré dans le camp, sans uniforme, afin de pouvoir mieux identifier les agitateurs. Si les habitants de Dhaiche, pourtant habitués à une solide répression, ont décidé cette fois de porter témoignage, c'est aussi parce qu'ils voulaient faire entendre leur voix au moment où le gouvernement de Jérusalem prépare un ambitieux programme de relogement de quatrevingt-trois mille réfugiés de

#### Un milliard et demi de dollars

Le ministre sans portefeuille, M. Mordechai Ben Porat, chargé du dossier a présenté son plan à la dernière réunion du cabinet. Il prévoit

être mis en œuvre, en accord avec l'UNWRA – Agence des Nations unies pour le secours aux réfugiés palestiniens - et avec la participation active de ces derniers. Ce plan repose sur l'adhésion volontaire des principaux intéressés. Il s'inspire d'un programme similaire, réalisé avec succès dans la bande de

la réinstaliation, dans des logements

proches des camps, de trepte mille familles, sur une période de cinq à six ans. Selon Jérusalem, il devra

Gaza, où buit mille familles ont accepté, depuis 1972, de quitter les camps et de construire leurs nouvelles maisons grâce à l'aide financière de l'Etat israélien. Leurs conditions de vie out nettement progressé, au point de faire des jaloux parmi la population locale non réfu-

nien est estimé à 1,5 millard de dollars. Israël, incapable de le financer, compte sur l'assistance américane. Lors de son premier séjour à Wa-shington, M. Shamir tentera, dit-on, d'intéresser le président Reagan au projet. Les Etats-Unis contribuent déjà pour près de la moitié au bud-get de l'UNWRA.

Présenté à Jérusalem comme une initiative humanitaire, le plan de M. Ben Porat a d'évidentes implications politiques. Le précédent de Gaza montre que les réfugiés, de-venus propriétaires de leur lopin et és dans des logements décents. acquièrent, conformément d'ailleurs à la tradition arabe, un statut social qui, sans entamer leurs sentiments nationalistes, modifie peu à peu leur vision politique et les préparera sans doute à accepter plus sacilement le jour venu un compromis avec Israël sur la question palestinienne. En Cisjordanie comme ailleurs, les camps de réfugiés sont des lieux d'amertume et des nids d'agitation politique. Israël a tout intérêt à leur démembrement progressif.

Même si le programme gouverne mental n'est pas près d'aboutir, les militants proches de l'O.L.P. ont clairement senti le danger. Comme leurs frères de Jordanie (le Monde daté 13-14 novembre), les réfugiés des territoires occupés redoutent l'assimilation, se cramponnent à leur statut privé, à leur identité natio-nale, et défendent l'existence des camps, témoignage de l'injustice ori-ginelle dont ils furent victimes. Ils ne voient dans le plan gouvernemental qu'un alibi humanitaire destiné également, en les domestiquant, à nier l'aspiration nationaliste qu'ils

« Nous ne voulons pas vivre dans lons un Etat. - Reste à savoir si. la lassitude et le désespoir aidant, un nombre croissant de réfugiés ne cédera pas, après tant de sacrifices, à la tentation de « vivre mieux », filtce sous l'autorité de l'occupant ?

JEAN-PIERRE LANGELLIER.

#### A TRAVERS LE MONDE

#### Angola

• I.A GUERRE CONTRE L'UNITA. – L'agence angolaise de presse, ANGOP, a annoncé, le mercredi 30 novembre, que trente-deux - mercenaires de la solde de Presoria - avaient été tués, quelques jours plus tôt, au cours de combats dans les provinces de Huambo et de Bie (centre-sud du pays). De son côté, l'UNITA a affirmé avoir occupé, mardi à l'aube, une caserne dans la province de Lunda (nord-est), tuant vingt-cinq soldats gouvernementaux et en capturant onze autres, dont deux of-

#### Chili

 PRÉCISION. – M. Nunez, dont nous avons mentionné les déclarations sur la situation chilienne (le Monde du 23 novembre), est secrétaire général du parti socialiste chilien du vingt-quatrième congrès et coordonnateur du Bloc

#### Chine

ACHAT DE BLE AMÉRI-CAIN. - La Chine a informé les États-Unis qu'elle allait acheter avant la fin de l'année 2 millions de tonnes de blé américain, ce qui porte le total des achats de blé américain par Pékin à 6 millions de tonnes pour 1983, a an-noncé mercredi 30 novembre, le ministère américain de l'agricul-ture. - (Reuter.)

#### Espagne

 CONDAMNATION DE HUIT MILITANTS D'EXTRÊME DROITE. - Huit jeunes mili-tents d'extrême droite ont été condamnés, le mercredi 30 no-vembre, à Madrid, à des peines

allant de cinq mois à neuf ans de prison pour avoir tué, dans un parc de la capitale, un jeune homme dont le seul tort était, de l'aveu même de l'un des accusés, de . porter une longue tignasse et une barbe ». Les accusés sont tous fils de militaires. -(A.F.P.)

#### Gabon

 M. CRÉPEAU A LIBRE-VILLE. - M. Michel Crépeau, ministre du commerce et de l'artisanat, a regagné Paris, le mercredi 30 novembre, après un sé-jour à Libreville au cours duquel il a eu un long entretien avec le président Bongo, apprend-on de source officielle française. M. Crépeau s'était rendu au Gabon pour y ouvrir la dixième as-semblée générale de la Conférence permanente des chambres de commerce et d'industries francaises et africaines

#### Pologne

DES MINEURS SE PLAI-GNENT DE TORTURES. -Cinq des dix-sept mineurs de Lubin jugés récemment pour « activités terroristes - (le Monde du la décembre) ont déclaré au cours du procès avoir été torturés et sont revenus sur leurs aveux. Selon des informations données de source judiciaire, les mineurs ont indiqué que les policiers leur avaient enfermé la tête dans des sacs en plastique, pour les étouffer », et les avaient violem-ment frappés sur la plante des pieds. Les avocats de la défense ont demandé l'ouverture d'une instruction judiciaire à ce propos. Le tribunal de Wroclaw avait prononcé au total quatorze condamnations, dont trois avec sursis, et trois acquittements. -(A.F.P., Reuter.)

CILEMENT



# BLIOTHEQUES S

State of State of the National Control TEX.VOIS S.WEME. URA DEMENT

DES PRIX IMBATT

Le Monde de la

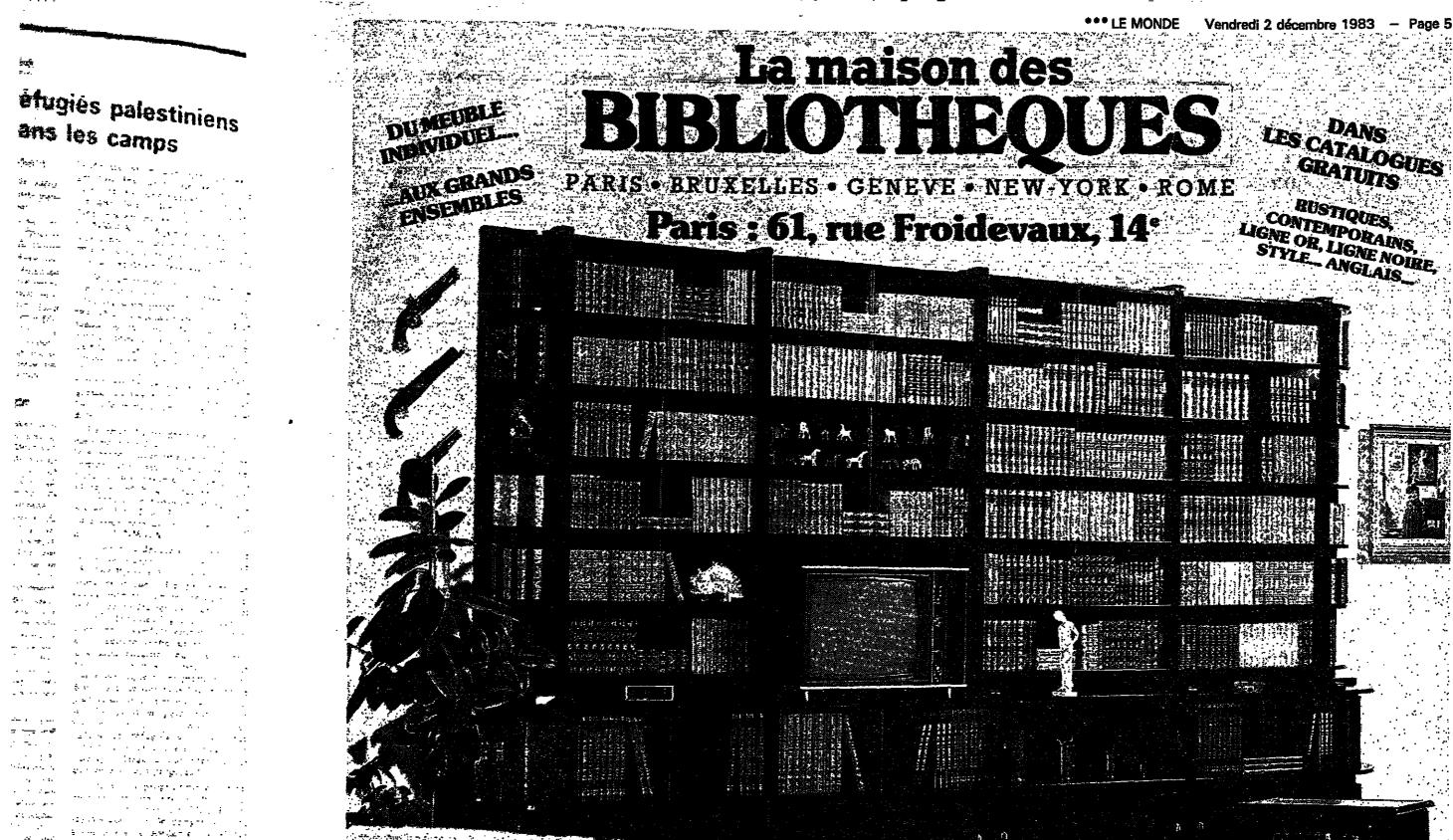

## **BIBLIOTHÈQUES STANDARD**

La ligne la plus vendue de la Maison des Bibliothèques.

150 modèles standards vitrés ou pos. 12 hauteurs. 4 profondeurs. 4 largeurs. Etagères en multipli, côtés en aggloméré bois (panneaux de particules).
Placage acajou traité ébénisterie, vernis cellulosique satiné, teinte acajou s'harmonisant avec tous les styles.
Fonds contre-plaqué. Vitres coulissantes avec onglets, bords doucis. 12 hauteurs de 64 à 224 cm, modèles de 2 à 8 rayons pour formats différents.

4 profondeurs: 20 cm, 25 cm, 30 cm, 38 cm, nombreuses combinaisons par superposition. 4 largeurs: 64 cm, 78 cm, 94 cm, 126 cm, extension par juxtaposition, utilisation des angles. 10 teintes ou essences en option.

#### **NOUVEAUTÉS STANDARDS**



décorer

votre intérieur.

VOUS-MÊME,

ULTRA

RAPIDEMENT

par 2 N° 478/2 équipés de portes pleines coulissantes au rayon du bas (sur option) et de 2 1/4 de ronds 2 rayons en 38 cm de profondeur à chaque extrémité, et la superposition de 2 N° 2594/6 (dont 1 équipé d'une niche télévision) encadrés par 2 N° 2578/6 et de 1/4 de ronds 6 rayons en 25 cm de profondeur à chaque extrémité. Hauteur de l'ensemble 254 cm. tarque totale de l'ensemble : 420 cm. profondeur utile : bas 34 cm, haut 21 cm. contenance totale : environ 700 volumes club + 160 gros volumes. Le même ensemble peut être réalisé en plusieurs hauteurs, largeurs et profondeurs. Sur option, ces modèles

INSTALLEZ-VOUS,

Meables HI-FI ici, au centre. entre 2 autres meubles en juxtaposition.

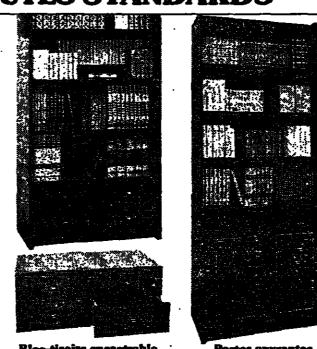

Bloc-tiroits encastrable.

ET FACILEMENT A DES PRIX IMBATTABLES!...

SUPERPOSABLES - JUXTAPOSABLES - DÉMONTABLES

DES MILLIERS DE COMBINAISONS D'ASSEMBLAGE PAR SIMPLE POSE SANS AUCUNE FIXATION

Detto : II, mis Drobi sint to 16° Magasins ouverts le jundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi inclus de 9 h à 19 h sans interruption. Métro : Denlert-Rochereau - Galté - Edgar-Quinet - Autobus : 28, 38, 58, 68.

ិស្សែកកាការ ស្វែលការបរៈ

BORDEAIX. 10, rue Boutfard. (56) 44.39.42 • CLEBRONT-FEREAND, 22, rue G. Clémenceau. (73) 93.97.66 • DLJON. 100. rue Monge. (80) 45.02.45 • GRENOBLE, 59, rue St.Lebrent, (76) 42.55.75 • LILLE, 88, rue Esquerentoise. (20) 55.69.39 • LBMOGES, 57, rue Jules-Norisc. (55) 79.15.42 • LYON, 9, rue de la République (métro Hôtel de Ville Louis Pradel). (7) 828.38 51 • MARSETILLE. 109, rue Paradus (métro Estranjun). (91) 37.60 54 • MONTFELLIER. 8, rue Sérane (près gare). (67) 58.19.32 • NANCY, 8, rue Saint-Michel frue piéconne près du Palais Ducal). (8) 332 84.84 • NANTES, 16, rue Gambetra (près rue Coulmiers). (40) 74.59.35 • NECE, 8, rue de la Bouchene (Viellle Ville). (93) 90.14.89 • BENNES, 18, qual E Zola (près du Musée). (99) 30.25.77 • BOUEN, 43, rue des Charretus. (35) 71.96.22 • STEASBOURG, 11, rue des Bouchers, (86) 36.73.78 • TOULOUSE, 1, rue des Trois-Remards (près pl.St-Sermin) (61) 22.92.40 • TOURS, 5, rue H. Berbusse (près des Halles). (47) 61.03.28.

Expédition rapide et franco dans toute la France métropolitaine. Des milliers de références.

|             | <del></del>       |
|-------------|-------------------|
| -CATALOGUES | <b>GRATUITS</b> - |
|             |                   |

LA MAISON DES BIBLIOTHÈQUES 75680 PARIS CEDEX 14

Code postal LILL Ville.

## S LE MONDE

20 y 20 ...

· 这是是多数 \$955 《ANGEL》上:

The second regression for the second

The second second second

 $\operatorname{Su}(q) = (-1) + \operatorname{Add}(q) = 0$ 

42.00

 $|x_{\mathbf{y}}| + \frac{1}{|\mathbf{y}_{\mathbf{y}}| + |\mathbf{y}_{\mathbf{y}}|} + \frac{1}{|\mathbf{y}_{\mathbf{y}}| + |\mathbf{y}_{\mathbf{y}}| + |\mathbf{y}_{\mathbf{y}}| + |\mathbf{y}_{\mathbf{y}}| + |\mathbf{y}_{\mathbf{y}}|}{|\mathbf{y}_{\mathbf{y}}| + |\mathbf{y}_{\mathbf{y}}| + |\mathbf{y}_{\mathbf{y}}|} = 0$ 

المعافلات والمعارب أراضها والمعاور والمارا

South the secretary of the second

Pologne •

والأحاث فالمداد الواجر أأباء يراد الرمط

Applied the following فالمراجع مرا 100 10 Jan 25 1 1 فاحا كمسورا 1000 10000 1.00 (P. 1) - 1.5 1981 - 1981 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 1985 - 19

g - 142 1 2 2

.--...

— ;- - - <u>- - -</u>

..... र रुक्त का न

MADE TO

4.3 Section .

gnois étaient appelés aujourd'hui aux urnes, donneraient-ils à nouveau aux socialistes leur écrasante majo-rité d'octobre 1982 ? Selon les derniers sondages publiés par le quoti-dien El Pais, le P.S.O.E. conserve 37 % des intentions de vote, le double de celles attribuées à son principal rival, la formation conservatrice Alliance populaire, de M. Fraga.

Un an après son installation au gonvernement, le P.S.O.E. a donc toujours le vent en poupe. La faiblesse de ses adversaires n'v est pas pour rien : entre une Alliance popu-laire qui ne réussit pas, semble-t-il, à oublier les démons du passé (« Vous ne représentez que l'Espagne Congrès un de ses députés à l'adresse des représentants du parti socialiste) et un parti communiste qui n'en finit pas de se diviser, les sorialistes disposent encore d'une base électorale très large.

- La chronique d'une mort annoncée ne s'est pas vérifiée -, dé-clare un membre du gouvernement en se référant au roman de Gabriel Garcia Marquez. • Une équipe de ieunes gens de gauche, apparemment sans expérience, s'est installée au pouvoir sans que cet événement réveille les vieux affrontements et les vieux traumatismes. Au-jourd'hui, l'Espagne a oublié ses obsessions et est devenue un pays occidental comme les autres. Les fantasmes ont laissé la place aux vrais problèmes, ceux du chômage, de la crise économique ou de la reconversion industrielle. •

C'est une analyse qui n'est pas sans fondement, même si elle pèche sans doute par excès d'optimisme. Les Espagnols n'ont pas encore perdu l'habitude à chaque nouvel attentat de l'ETA de regarder avec inquiétude du côté des casernes. Mais les Cassandres se sont trompées qui disaient que le P.S.O.E., arrivé trop tôt au pouvoir, aurait ses jours comptés au gouvernement. Les socialistes ont réussi, et c'est un grand service rendu à la consolidation de la démocratie, à se faire accepter par les · pouvoirs traditionnels », toujours puissants en Espagne. Ni la banque, ni l'Eglise, ni les forces armées (à l'exception du petit groupe des ultras) ne remettent en cause la légitimité du gouvernement de gau-

#### Italie '

#### LA LIBÉRATION DE DEUX TER-RORISTES REPENTIS SUS-CITE UNE VIVE POLÉMIQUE

(De notre correspondant.)

Rome. - Le Conseil supérieur de la magistrature va ouvrir un débat dans les prochains jours sur les attaques dirigées contre les magistrats de Milan qui ont condamné, lundi 28 novembre, à huit ans de prison, les assassins du journaliste Walter Tobagi, Marco Barbone et Paolo en liberté provisoire en vertu des lois sur les - repentis -. Dès le verdict, en effet, les réactions les plus vives se sont manifestées contre l'indulgence d'une cour composée de jurés populaires et de magistrats qui peuvent se défendre en affirmant qu'ils n'ont fait qu'appliquer la loi. Marco Barbone, celui des deux assassins qui a fait le plus parler de lui, semble avoir effectivement apporté beaucoup de révélations sur l'ensemble des groupes terroristes italiens.

Le père de Walter Tobagi a rendu publique une lettre au procureur général de Milan lui demandant de faire appel du jugement rendu par la cour d'assises. Mais cet appel éventuel ne peut pas intervenir avant plusieurs semaines, et rien ne dit que le hant magistrat reprendra cette démarche à son compte.

Les protestations viennent surtout des socialistes. Leur groupe parle-mentaire a d'ailleurs proposé l'ouverture d'une enquête sur l'usage que les magistrats ont sait des lois d'urgence en vue de leur révision dans le cadre de la mise à jour du code pénal. Le verdict contre les cent cin-

quante accusés du procès de Milan comporte un total de sept cent cinquante années de prison. Vingt ac-cusés ont été acquittes et cinq renvoyés devant un tribunal de Cette sentence incitera-t-elle Toni

Negri à abréger ou à prolonger son séjour à l'étranger? Le procès, dit • du 7 avril •, se poursuit à Rome, et les témoignages mettent de plus en plus en relief le rôle qui a été le sien dans la diffusion du climat de terreur à l'université de Padoue et. dans la conversion d'un certain nombre d'étudiants au terrorisme actif. Marco Barbone sera cité, la semaine prochaine, à la barre des témoins dans ce procès.

De notre correspondant

Mais le principal mérite des socialistes est également leur faiblesse. Pour rendre cette « transition historique plus facile, le P.S.O.E. n'a pas hésité à édulcorer ses positions et à appliquer une politique qui, quoique plus cohérente, ne diffère pas beaucoup de celle de ses prédécesseurs centristes. En rejetant l'excès d'audace, les socialistes sont aujourd'hui accusés par nombre de leurs électeurs d'un excès de pru-dence. Ce n'est pas un hasard si le P.C.E. est la seule formation politique en léger progrès depuis les élec-tions d'octobre 1982 (1).

C'est en matière de stratégie économique et de politique étrangère que la grogne de la base socialiste se fait davantage sentir. Que sont devenues les grandes promesses de la campagne électorale, demandent certains, la création de huit cent mille emplois, le maintien du pouvoir d'achat des salariés et le référendum sur la sortie de l'Espagne de l'OTAN? Confronté aux dures réalités du pouvoir, le P.S.O.E. affirme qu'il garde la . volonté politique . de tenir ces engagements. Mais il demande aussi à ses électeurs de faire preuve de patience. Dans une époque de crise économique et de tension internationale, la marge de manœuvre est parfois plus étroite qu'on ne l'imaginait dans l'opposi-

#### Le chômage en hausse

Tous ne l'entendent pas de cette oreille. Les deux centrales syndicales, la communiste en public et la socialiste en privé, s'impatientent face à une politique économique qui privilégie la lutte contre l'inflation et les bénéfices des entreprises aux dépens de la redistribution du revenu. Le ministre de l'économie, M. Boyer, préconise des hausses de salaire inférieures à l'inflation, tandis que le taux de chômage continue à monter : 17,75 % de la population active au début d'octobre, le pourcentage le plus élevé d'Eurone occidentale. Rien d'étonnant, dans ces conditions, si la part des salariés dans le revenu national a diminué à nouveau durant cette première an-née de gouvernement socialiste.

Peut-on mener une politique de - redressement - économique avec un tel chômage ? - Il n'y a pas d'auire solution, affirme M. Boyer, si l'on veut éviter d'avoir blentôt à prendre (comme en France, précise-t-il en privé) des mesures plus sévères encore. Naviguant au plus près et se concentrant sur les mesures de conjoncture, le gouvernement semble avoir repoussé à un avenir incertain les grandes transformations structurelles promises. comme la réforme agraire ou la refonte du système bancaire.

Si le plan de reconversion industrielle illustre une volonté de restructuration à long terme, il n'en est encore qu'à sa première phase ; celle de la réduction de la main-d'œuvre. La politique extérieure divise

aussi sérieusement le parti. Le mi nistre des affaires étrangères, M. Moran, le sait bien, lui qui perd de plus en plus le contrôle réel de la diplomatie espagnole pour vouloir maintenir contre vents et marées les grands principes d'hier. La politique d'autonomie à l'égard des blocs, aux accents gaulliens, qu'il préconise cède de plus en plus la place à un atlantisme plus orthodoxe sous l'impulsion de M. Felipe Gonzalez, mais au grand dam de larges secteurs de sa formation.

Qui aurait pu croire que l'Espagne socialiste serait, durant le premier semestre de 1983, le principal acheteur d'armes américaines du monde, loin devant l'Arabie Saoudite et l'Egypte? Qui aurait ima-giné que M. Gonzalez braverait les foudres de l'aile gauche de son parti pour affirmer en Allemagne sédérale sa compréhension et son appui - à l'installation des euromissiles américains? Qui aurait pensé que le P.S.O.E. reconduirait sans modification importante le traité bilatéral accordant aux Etais-Unis le droit d'utiliser quatre bases en territoire espagnol? Certaines des dispositions avaient pourtant été vivement critiquées par les socialistes alors dans l'opposition.

#### Le plan de réforme militaire

Le référendum sur la situation de l'Espagne dans l'alliance atlantique a été repoussé aux calendes grecques. Les socialistes savent (les son-dages sont unanimes sur ce point) qu'une écrasante majorité des Espagnols est opposée au maintien du pays dans l'OTAN. Mais ils ont également conscience qu'abandonner maintenant le giron atlantique expo-serait le gouvernement à des difficultés et à des pressions extérieures qu'il n'est pas encore assez solide

pour supporter. « Le P.S.O.E. a cédé face au poids des faits », affirme, non sans satisfaction, un ambassa-

deur occidental en poste à Madrid. Si la marge de manœuvre qui s'offrait aux socialistes était donc étroite dans bien des domaines, leur première année au gouvernement n'en aura pas moios été riche en décisions. Ils ont prudemment commencé à mettre en œuvre un ambitieux plan de réforme militaire. destiné à faire en sorte que les forces armées se consacrent à leur tâche véritable, la défense du territoire,

faires publiques. Des progrès importants ont, par ailleurs, été accomplis vers cet Etat de liberté - annoncé par le P.S.O.E. Une réforme du code pénal modifiant totalement le mode d'appréciation des délits, une dépénalisa-tion de l'avortement, la généralisation du droit à la défense pour les détenus : autant de mesures accueillies avec satisfaction par tous ceux qu'inquiétait le maintien d'une législation pénale héritée du franquisme. La moralisation de la fonction publique, tant invoquée durant la campagne aux accents éthiques de M. Gonzalez, s'est traduite par une législation sur les incompatibilités

plutôt qu'à intervenir dans les af-

équivalent en Europe occidentale. Le dilemme sécurité-liberté n'a toutefois pas épargné, non plus, les socialistes espagnols. La loi sur l'Habeas Corpus, maintes fois annoncée, a été sans cesse repoussée.

mettant fin à des abus peut-être sans

Celle sur le droit d'asile, déjà ap-prouvée par le Congrès, est considé-rée comme trop restrictive dans les milieux libéraux. La recrudescence des attentats au Pays basque a, par ailleurs, conduit le pouvoir à un net durcissement : M. Gonzalez, qui avait promis, dans son discours d'investiture, d'abroger la législation autiterroriste votée sous le gouvernement centriste, vient d'envoyer au Congrès un projet de loi tendant à la

rendre encore plus sévère. Les philippiques de la presse conservatrice accusant sans trop se soucier de nuances le P.S.O.E. d'être en train de socialiser le pays , ont-elles quelque fonde-ment? On pout en douter à la vue d'un bilan qui témoigne avant tout de circonspection. A ceux qui s'étonnent que la physionomie de l'Espa-gne n'ait pas changé davantage du-rant ces douze derniers mois, les socialistes répondent : « La législature est longue, il faut d'abord assurer nos pas. .

Le P.S.O.E. a surtout cherché. durant cette première année, à démanteler patiennment les foyers de résistance susceptibles de faire obstacle à son action future. « Nous ne sommes pas modérés, mais réalistes », affirme le vice-président, M. Guerra. Peut-être est-ce, après tout, ce dont l'Espagne avait préci-

#### THIERRY MALINIAK.

(1) Le P.C.E. est retombé à 3,7 % des suffrages en octobre 1982, son plus mauvais score depuis 1977. Les son-gages lui accordent actuellement 4,7 %.

#### R.F.A.

#### Le ministre de l'économie accusé de corruption entend demeurer à son poste jusqu'à son procès

De notre correspondant

siégé, le mercredi 30 novembre, comme si de rien n'était. Le comte Lambsdorff, ministre de l'économie, était présent. Auparavant, il s'était brièvement entretenu avec le chancelier Kohl, puis avec le ministre des affaires étrangères et président du F,D.P., M. Hans Dietrich Genscher. Dans une courte déclaration à l'ouverture de la séance, M. Lambsdorff a fait le procès... de ses juges. Durant les vingt et un mois de l'enquête, a-t-il dit, il n'a pas été une seule fois question de . corruption . On ne le soupconnait que d'avoir « tiré avantage » de sa situation (1). Sur le plan pénal et moral, la distinction est notable. En outre, les juges n'ont pas informé les avocats du ministre de ce changement. Conclusion: - Le parquet m'a induit en erreur comme il a égaré mes avocats et l'opinion publique. - Puis le comte Lambsdorff a répété une nouvelle fois que, depuis qu'il est ministre, c'est-à-dire depuis 1977, il a e ni recu ni de cité pour des tiers un seul mark de la firme Flick ». Les bontés du magnat de Düsseldorf n'ont donc pas pu peser sur les décisions qu'il avait à prendre en tant que ministre. C'est exactement le contraire de ce que, la veille, les juges avaient soutenu de-

Après cette déclaration, le cabinet a repris ses travaux, sans un mot de commentaire. Le porte-parole du

Bonn. - Le cabinet fédéral a gouvernement, M. Peter Boenish, à qui l'on demandait si le ministre se sentait injustement traité par la justice a répondu que - ce n'était pas le genre du comte de se comparer au citoyen moyen . M. Lambsdorff fera front. Mais pour qu'il ait enfin accès au dossier de l'instruction, il faut d'abord, d'après les autorités judiciaires de Bonn, qu'on lève son immunité parlementaire. La commission compétente du Bundestag a décidé jeudi de recommander un vote dans ce sens au Bundestag. Ce vote aura lieu vendredi...

Il n'est pas question pour l'instant de démission, volontaire ou non. Le ministre de l'économie aurait l'intention de rester en place jusqu'au moment où il aura à comparaître devant ses juges. Il ne cesse de clamer sa totale innocence et en déduit qu'il doit demeurer à son poste, ne seraitce que nour se prouver à lui-même qu'il est irréprochable. Cet entêtement risque à la longue de lui aliéner certaines sympathies dans le la levée de l'immunité parlementaire, procédure plutôt humiliante, iettera une ombre sur le statut du

ALAIN CLÉMENT.

(1) Ces deux chefs d'accusation relèvent de deux articles différents du code pénal. Dans les deux cas, les peines peuvent aller jusqu'à cinq ans de prison.

#### CORRESPONDANCE

#### « L'avenir nous appartient », affirment les Verts ouest-allemands

A la suite de l'article paru dans notre édition des 20 et 21 novembre consacré au parti vert ouestallemand et qui le présentait notamment comme prématurément « usé » par ses querelles internes, ce parti tient à rappeler les points fondamentaux de sa politique :

Nous continuerons à secouer les hiérarchies jusqu'à ce que l'ordre économique s'établisse sur les bases des besoins réels de tous et respecte un l'homme et la nature (écologie).

Nous dénonçons énergiquement aussi bien l'économie sauvage de la concurrence à tout prix que la concentration de monopoles capita-listes ou d'Etat, qui dévastent et menacent la base même de la vie. (...) Les femmes, les minorités, les chômeurs, les travailleurs immigrés, reitent quelques-uns des groupes ociaux dont les conditions de vie doivent être radicalement transfor-mées par une politique sociale audacieuse et progressiste.

Nous ne nous lasserons pas de déranger l'ordre établi pour ramener la démocratie au niveau du citoyen. Quelle morgue peut avoir un prési-

dent pour déclarer : « La pièce maîtresse de la stratégie de dissuasion en France, c'est mol! - Seule une responsabilité au niveau du village du quartier, grâce à une large autonie, intégrée dans une réelle décentralisation de tous les pouvoirs, nous évitera un holocauste prévisible. Une démocratie de base reconnaît le besoin d'un organe de coordination, mais réfute et combat un pouvoir centralisateur vorace aux mains d'une clique on d'un chef. Enfin. nous sommes des « pertur-

bateurs - parce que nous refusons le lobby militariste, récusons la présonce de troupes étrangères, réclamons une Europe dénucléarisée en dehors des deux blocs, voulons la destruction des armes atomiques, bactériologiques et chimiques, et nous engageons pour une politique active de paix. Nous luttons pour supprimer l'ordre de la terreur existant et le remplacer par une politi-que du bol de riz pour le tiersmonde. Et nous atteindrons nos buts par tous les moyens de la nonviolence. (...) L'avenir nous apparU.R.S.S.

#### La position de M. Andropov apparaît de plus en plus affaiblie

(Suite de la première page.)

L'inexistence de mécanismes institutionnels, a fortiori démocratiques, de transmission du pouvoir ques, de transmission de povour-renforce les interrogations. Que va-t-il se passer? La succession de Brejnev n'est pas encore réglée, celle-de M. Andropov n'est pas encore ou-verte, mais le ressort est cassé, quoi qu'il arrive.

Les lettres qu'il envoie, les télé-grammes qu'il signe, les déclarations qu'il fait lire à la rélévision sont destinés à montrer que le secrétaire général en titre est toujours à la barre. Mais même si M. Andropov réappa-raît en public, par exemple à l'occa-sion de la session d'automne du Soviet suprême, dont la convocation semble avoir été repoussée (1), rien ne sera plus comme avant. Quel que soil son état de santé réel, sa position politique est d'ores et déjà alfaiblle, car aucun apparatchik ne va construire sa carrière sur un diri-geant en sursia.

D'autant que son affaiblissement politique ne date pas de son efface-ment. Les premiers mois de son rè-gne ont été animés; des réformes exnérimentales ont été annoncées. quelques dirigeants de niveau moyen ont été changés, la campagne de discipline a été menée tambour battant, mais la dynamique s'est vite essonfflée. La raison en est peut-être la santé déjà chancelante du numéro un ou la résistance des bureaucrates, ou bien les deux, l'appareil du parti on men les deux, rapparen de parte ébranlé par la lutte contre la corrup-tion, reprenant l'initiative à la fa-veur du « refroidissement ». La po-sition de M. Tchernenko, le rival de M. Andropov censé représenter les intérêts des bureaucrates du parti, est sortie renforcée du plénum du comité central de juin dernier, alors que, selon les fidèles de l'ancien pré-sident du K.G.B., le dauphin malpeuroux de Brejnev aurait dû quitter le bureau politique.

#### Interpréter les signes

L'absence prolongée de M. Andropov rend moins crédible la remise en ordre générale qu'il avait entreprise au grand déplaisir des petits chefs locaux du parti, qui sentaient leur position menacée. Elle réveille anssi l'appétit de ses rivaux.

Ce serait d'autant plus vrai s'il ne réapparaissait pas rapidement on s'il venait à disparaître. Faute de transnarence politique à Moscou, les observateurs en sont réduits à interpréter les signes. L'embarras des dirigeants soviétiques, confrontés à une situation qu'ils n'attendaient pas de sitôt, transparaît dans les entorses à un protocole immuable. Lors de la réception qui a suivi la manifestation sur la place Rouge, le 7 novembre, les membres du bureau politique n'étaient pas alignés comme à l'accoutumée pour recevoir les félicitations des invités dans le palais du Kremlin. Le respect de la tradition aurait obligé à découvrir un ordre de préséance en l'absence du secrétaire général. M. Tikhonov, président du conseil des ministres, a joué les maitres de maison.

A la tribune du mausolée, an contraire, les festivités étaient présidées par M. Tchernenko. Fou la photo traditionnelle, publice le lendemain par toute la presse soviétique, présentait une anomalie. Alors que les autres années les civils étaient alignés d'un côté et les milisaires de l'autre, la photo montrait M. Tchernenko placé entre le maréchal Oustinov et les autres officiers d'état-major, comme si on avait voulu le mettre à part. Était-ce pour souligner sa place de numéro deux dans la hiérarchie du régime, ou pour le séparer des autres membres

L'incertitude aiguise les appétits. M. Grichine, le chef du parti à Moscou, a fait publier dans son journal la Pravda de Moscou une petite information annonçant qu'il s'était entretenu la veille avec Youri Andropov et lui avait parlé, en particu-lier, de la journée politique . Au-cun autre journal soviétique n'a repris cette petite phrase. M. Gri-chine aime à mettre en valeur sa modeste personne. Il y a quelques an-nées, après un défilé du l'a-mai, il ivait fait retoucher la photo publié dans Moscou Soir et supprimer l'effigie de M. Kirilenko pour se retrouver lui-même plus près de Brejnev, c'est-à-dire du pouvoir.

#### Un homme fort: M. Oustinov

Les militaires et leurs représentants se sont beaucoup montrés de-puis que M. Andropov a disparu, nultipliant les articles dans les jour naux soviétiques, les interviews dans la presse étrangère et les confé-rences de presse à Moscou. L'armée soviétique n'a jamais été la « grande muette », mais les nombreuses appa ritions publiques des généraux ont renforcé la thèse selon laquelle les militaires joueraient un rôle crois-sant dans la vie politique. On peut aussi remarquer que, quand ils ont parlé de la destruction du Boeing sud-coréen, du déploiement des ende représailles, ils ne sont pas sortis plus compétents que les apparat-chiks qui les accompagnaient. Il reste que M. Oustinov, qui est plus le représentant du complexe militaro-industriel qu'un véritable militaire, apparaît comme l'homme fort, celui qui a porté M. Andropov au secrétariat général, et qui pourrait être son successeur en cas de vacance du pouvoir. Il a en tout cas mis la piace du office en tout cas pris la piace du office en tout cas pris la place du «faiseur de rois » oc-cupée jadis par Souslov.

M. Gorbatchev, que son « jeune » âge pourrait géner (il n'a que cinquante-trois aus), est cité comme le représentant des technocrates modernistes, qui aurait la préférence de M. Andropov. C'est lui qui a été chargé de remettre un message du secrétaire général à un homme d'af-faires américain. L'autre « benja-min » du bureau politique, M. Romanov, apparaît plutôt comme l'homme de l'appareil du parti et du complexe militaro-industriel. Le premier pourrait séduire ceux qui stiment que l'efficacité économi que du système soviétique, sa capa-cité à donner aux forces armées tous les équipements modernes dont elles ont besoin, passent par des réformes de gestion. Le second conviendrait mieux aux bureaucrates et aux mili-

taires conservateurs. La succession de Brejnev s'est effectuée en douceur parce que M. Andropov était le candidat idéal qui pouvait promettre la remise en ordre sans le bouleversement, qui pouvait mettre un terme à la déliquescence de la société et poursuivre la modernisation des forces armées. jouissait à la fois de la considération de ses pairs, d'une expérience politique intérieure et extérieure, de l'appui des militaires. Aucun candidat potentiel ne rassemble toutes ces qualités .. Les vieux sont trop vieux et les jeunes ne sont pas en-core prêts, ce qui rend la situation très mouvante et pourrait déboucher sur une crise.

« Même si M. Andropov étail paralysé, affirme un informateur officieux, les Soviétiques voudraient qu'il continue à gouverner. » Le ranprochement avec un article des /zvestia s'impose aussitôt : le journal du gouvernement soviétique a publié il y a quelques semaines le compte rendu d'un livre sur le dernier atten-tat perpétré contre Lénine en 1918. expliquant que, bien que paralysé, le fondateur du bolchevisme avait continué à gouverner l'U.R.S.S. avec courage, lucidité et fermeté, Et l'article se terminait par cette note d'actualité : - Tous en évoquant le passé, le livre donne force et certitude au Soviétique d'au-jourd'hui, bâtisseur et créateur, lui apprend avec quels courage et sang-froid il faut surmonter les diffi-cultés les plus dures sur la voie de l'édification d'une société nou-

#### Secouer le cocotier

Notre informateur voulait que M. Andropov continue à gouverner au moins aussi longtemps que les jalons qu'il a posés n'auront pas créé une situation irréversible et donné une image plus moderne de l'U.R.S.S. . Pour créer cette situation, le secrétaire général a tenté de contourner l'obstacle constitué dat le comité central élu au vingtsixième congrès en 1981 sous la direction de Brejnev ; il a organisé des réunions sectorielles avec les agriculteurs, les anciens combattants, etc., et les premiers secré-taires de région. La « campagne de comptes rendus et d'élections », qui doit déboucher début janvier sur le renouvellement des premiers secré-taires de région, offrait une bonne occasion de poursuivre le remplace-ment des cadres amorcé au début de l'année puis ralenti depuis l'absence de M. Andropov.

Mais la maladie du secrétaire général l'empêche de faire activement campagne, de pousser la base à se-couer le cocotier, de susciter des ralliements à sa politique et à sa per-sonne. M. Gorbatchev a été chargé de superviser cette campagne. Cet honneur l'expose à la vindicte de la vieille garde, dont il ébranle les privilèges, mais il peut aussi lui apporter une base et une clientèle solides s'il a le temps de mener à bien sa mission. M. Andropov sera-t-il phy-siquement en mesure de l'épauler? Si les changements au niveau intermédiaire de la direction du parti étaient remis au moins jusqu'an pro-chain congrès en 1986, l'immobilisme de la politique soviétique rappellerait étrangement les dernières années de Brejnev. La force du sys-tème, dit du socialisme réel, réside, il est vrai, dans sa capacité à vivre de ses blocages.

DANIEL VERNET.

(1) Selon la Constitution de 1977, les sessions du Soviet suprême doivent avoir lieu deux fois par an. Traditionnel-lement, la session d'autoume est consacrée à l'adoption du budget et du plan de l'année suivante. Selon le règlement inférieur la convention de deux deux des la consecution de la convention de la intérieur, la convocation des deux Chambres est annoncée - un mois ou au moins deux semaines à l'avance - . A la veille des sessions du Soviet suprême, qui durent en général deux joura, le co-mité central du parti communiste tient une réunion plénière qui n'est pas an-noncée à l'avance.

L'an IV de la guerra III - Chronique de l

and the second section of the second

10 14 和 排作 探 集 略符

and the same of the

Company of the second

وها وهو مناوري

47 470 P. C.

المتحصية المواد المراد

CONTRACTOR OF THE PARTY AND

35 (1)

- ----

and the second of the second of the second

- ANDSA **学**り これ 心できている (m)

3 6- 4 A

•---

Annahar Talagang (Santa)

The second second

Photo See The Contract of the

The state of the same

-

The more naise that

eren all the second

The War William

and the second second second second second

وينها والمراد والمراد والمراسون

Burgar Garage

The send harmonic of grants

無力 不知為祖 心室

The second secon

A TOTAL STATE OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

أيهاس بها أأعلهم لاناها بأأو فويعامه وه

Control of States of State

The state of THE S

Commence of the big A second ----The second of the second of th Andrew March

77-74 - - - -

ويستعارها أأدامه والأوا

1.0

un fand**e**rlets THE RESERVE



conflit à ceux qui recherchent aussi

les Escadrons de la mort et les

« durs » de l'armée semble bien éta-

tement par l'état-major. Selon le

semaines le responsable de la sécu-

rité de l'Assemblée constituante et les chefs des services secrets de deux

de l'autre ceux qui veulent . en finir

à l'Unité populaire démocratique,

pourtant hostile à la violence. Ils

accusent aussi certains officiers libé-

raux, comme le lieutenant-colonel Cienfuegos, porte-parole de l'armée,

Les libéraux sont gênés dans leurs

efforts par la corruption qui gan-grène l'institution militaire comme

tant d'autres institutions du pays.

Quand des officiers gardent pour

eux une partie de l'argent destiné à financer les opérations, explique-

t-on à l'archeveché, comment s'éton-

ner que des soldats commettent des

injustices? On dit même que des

gradés vendent des armes à la gué-

Les droits de l'homme ont été

rarement une préoccupation des dirigeants salvadoriens. Ils ne le sont

guère plus à la Maison Blanche, si l'on en croit M. Francisco Guerrero,

conseiller à la présidence de la

République: • Les États-Unis nous

comprennent mieux. dit-il. Ils

savent que ce qui était interprété

avant comme une violation des

droits de l'homme n'est en fait

Les exigences de la guérilla

conversation soit viziment enga

ils avouaient leur scepticisme à

propos de la commission de paix

créée cette année sous l'égide gou-vernementale. La commission, d'ail-

leurs, a constaté une fois de plus, le

29 septembre dernier, à Bogota,

l'impossibilité d'un accord avec la

guérilla. Chacun a répété ce jour-là

des positions connues : le gouverne-

ment propose aux révolutionnaires

de s'intégrer au « processus démo-

cratique » en participant aux élections prévues pour mars 1984. Il se dit même prêt à offrir toutes les

garanties de sécurité à leurs candi-

dats, si l'on en croit le président de

la commission, M. Francisco Qui-

nones, dirigeant d'un ultra-

conservateur parti populaire salva-

En revanche, le Front Farabundo Marti de libération nationale -

Front démocratique révolutionnaire

- l'organisation politico-militaire de

la guérilla - veut participer au pou-voir avant toute élection. De même

entend-il, au préalable, réformer

l'armée, en y intégrant ses soldats. Il

affirme que seule sa présence dans

un gouvernement provisoire permet-

trait d'assurer l'e égalité des

Pour M. Quinones, il s'agit là

d'exigences inadmissibles : • Elles

vont seulement servir au gouverne-

ment Reagan à démontrer au

Congrès de Washington que la guérilla ne veut pas la démocratie, donc

à obtenir le vote de nouveaux cré-

dits militaires pour notre gouverne-

L'incrédulité des dirigeants salva-

doriens à propos de toute « conversation de paix » repose sur une convic-

tion maintes fois répétée : l'armée ne fait pas la guerre contre l'extrême gauche, mais contre l'Est. . Nous

sommes victimes d'une agression

internationale, menée à la fois par

la Russie, Cuba et le Nicaragua, dit

M. Guerrero. La guérilla fait partie

d'un jeu qu'elle ne contrôle pas. Elle ne peut pas accepter des élec-tions. Sinon, il faudrait en faire

La dimension Est-Ouest est égale-

ment présente dans les explications

de l'Eglise sur le conflit, à côté de raisons strictement internes, liées à

l'injustice sociale. • La clé du conflit n'est pas entre nos mains,

aussi au Nicaragua. »

charices - au moment du scrutin.

Ces mêmes dirigeants sont-ils

qu'une conséquence de la guerre! »

de faire le jeu du communisme.

une confédération qui se déciare

forces de sécurité du pays.

U.R.S.S.

## ition de M. Andropov de plus en plus affaiblie

第二章 不知 "

Agriculture of the property of

機 in the second of the secon

Andrew Color Color

The state of the s

Harriston and American

W. Martin, and the state of the

Section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio

क राज्यमानस्य भारतः विशेषक अस्तरम् । विशेषक अस्तरम् । विशेषकार्यः चित्रमा । विशेषकार्यः चित्रमा ।

per der so maken wagen, and i

Art The mere we doller in the se

THE TERM OF US OFFI

A STATE OF THE STA

Carlo service in the control of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

And the second of the second second of the second s

Section le proposer

Function of security of the second

A A A LANGE CONTRACTOR OF THE STATE OF THE S

riging of participation on the control of

Means are under the contract to the con-

in sagarija Hilladi, ilka ini teta dibidi

Service Services

The second of th

the feet and a time

DATE: LETTE

10 may 24 5 may 2

The second second 

Frank sakkam autorija i

Contract variet Section (Control of Control of Co The state of the s · The Control of the en marking The state of the s

بيناوم ووال يعطان Action and other property 19 W 17 P . 1773 AND THE RESERVE The first reported -----বিভাগে । ক্রিক্ট জন্ম হয় । ক্রিক্ট \* 50 m = 1 = 1 Francisco

435 25.5 e the first عبوليقان رافيتنك الكا 神事 海岸 (現場の) 名屋で発売する。 ÷-1.48.40±2-3 والمجتد والمراكبة

ار چار<del>ون داند اندار</del> -45 74 YE ... 2\* ... Arrest Marie The second section of the s ر اين دومين، حصابة الاسلام المن<u>وسم، مشاهد</u>

3. 3.铁工社

74. usu 71. \* \*\*\* Selection of the selection HAR HARAGE TO H April 1984

And the second s Section 1985

— <del>- । । ।</del>

ಕಡೆಸ್ಕು ಕ

. . . .

5 A \*\*\* 1 1 1 1

 $||-\psi|| = \nu (|-\nu|)$ 

مسالا يماني وي Section 1985

----

Edité par la S.A.R.L. le Monde

Anciens directeurs: Hubert Beuve Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982)



Reproduction interdite de tous articles. sauf accord avec l'administration.

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437. publications, nº 57 437. ISSN: 0395 - 2037.

## **AMÉRIQUES**

## L'an IV de la guerre au Salvador

Après quatre aunées de guerre, c'est l'impasse militaire an Salvador, où la guérilla maintient sa pression. D'autre part, les réformes voulues par les militaires progressistes de 1980 ne sont guère appliquées. (voir le Monde du 30 novembre et du 1" décembre). Une seule certitude : la sinistre litanie des assassinats et des disparitions se poursuit.

San-Salvador. - « Est-ce que yous ne seriez pas, par hasard, un des conseillers que nous avons

Le chauffeur de taxi a posé sa question avec ironie, et il est rare, au Salvador, qu'on ironise à ce sujet. Assuré qu'il n'a pas, en face de lui, un des gringos venns assister l'armée de son pays, il finit par raconter comment les militaires — ou d'autres agents en uniforme - ont assassiné deux des siens dans son département d'origine. Rares sont les familles qui n'ont pas d'exemples du même genre à citer.

> · Tous les matins à San-Salvador, des femmes font la queue à la commission des droits de l'homme qui siège près de l'archevêché. Elles viennent expliquer comment un frère, une sœur, un fils, un petitensant (« lis enlèvent même les bébés! » l, ont été séquestrés, certains torturés, comment on a retrouvé leur corps dans un champ ou une décharge, ou comment ils ont disparu à jamais. Installés dans un bâtiment en préfabriqué, les militants de la commission tapent pen-dant des heures sur leurs machines cette chronique quotidienne de la terreur. Tout à côté; l'archevêché tient aussi sa comptabilité. Ses chiffres sont plus prudents que ceux de la commission. Ils restent néanmoins éloquents.

> An cours des six premiers mois de cette année, il y a eu parmi la popu-lation civile 2 527 victimes « imputées aux forces de sécurité et aux Escadrons de la mort », contre 2 440 pendant les six derniers mois de 1982. Beaucoup d'entre elles sont mortes au cours d'« assrontements » on d' = opérations militaires ». Dans le même laps de temps, 541 personnes ont été « capturées » par les mêmes services de sécurité, et la

III. - Chronique de la terreur

De notre envoyé spécial CHARLES VANHECKE

paru ». Au deuxième semestre de l'année dernière, il y en avait eu 324.

La situation a donc empiré. Pourtant, sur ce point comme sur d'autres, l'ambassade des Etats-Unis se montre optimiste : - Il y avait 800 morts par mois en 1980, dit un de ses responsables. Il y en a aujourd'hui de 150 à 200. Les soldats que nous avons entrainés se révèlent de meilleurs professionnels qu'avant, et ils commettent moins d'abus. Aucun massacre n'a été rapporté de façon siable depuis six

Le jour même où avait lieu cette conversation. l'armée venzit précisément de commettre un nouveau massacre. Pour reprendre la petite ville de Tenancingo, occupée vingtquatre houres auparavant par la guérilla, l'aviation avait pilonné les maisons et tué une cinquantaine d'innocents.

#### Les Escadrons de la mort

Au cours des dernières semaines les Escadrons ont redoublé d'activité dans la capitale. Ils ont surtout pris pour cibles des syndicalistes, ainsi que des enseignants de l'université nationale, occupée - et pillée - depuis juin 1980 par la garde natio-

Trois professeurs du département des relations internationales de la faculté de droit ont été enlevés en septembre. L'un d'entre eux. Pedro Flores, a été retrouvé mort dans un terrain vague, « sauvagement assas-siné », selon un témoin. Un autre, M. Amilcar Martinez Arguera, directeur des affaires économiques et sociales au ministère des relations extérieures, a été séquestré par une Brigade anticommuniste Maximiliano Hernandez (1), qui l'accuse d'être lié au P.C. Trois responsables syndicaux ont été assassinés, et plusieurs dirigeants nationaux menaces

Selon notre interlocuteur améri-

mais dans celles d'autrui », da Mgr Rosa Chavez, évêque auxiliaire de la capitale. Une telle analyse commande tout pronostic sur ce que feraient les guéque salvadorienne. Pour l'archevêché, il s'agit en fait d'un nouvel épisode de la lutte qui oppose, au sein de l'armée, les partisans d'une solution . purement militaire . du

rilleros s'ils entraient au gouvernement, même en position minoritaire : - Ils n'accéderaient au pouvoir, dit-on, que pour le confis-quer. - Les sandinistes ont-ils procédé autrement au Nicaragua? Et un règlement politique. Le lien entre les guérilleros salvadoriens, malgré leurs divisions (ils se répartissent en cinq organisations), n'affichent-ils pas un marxisme léninisme encore bli. On assure ici que l'affaire des trois professeurs a été traitée direcplus orthodoxe et plus homogène que celui des anciens adversaires de Somoza, chez qui on rencontrait New York Times, il y aurait à l'ori-gine des attentats de ces dernières aussi des sociaux-démocrates?

Le gouvernement et les dirigeants politiques estiment que les élections du 28 mars 1982 ont donné su régime une « légitimité démocratique » : 83 % des Salvadoriens, en Dichotomie classique : il y aurait d'un côté les militaires fascistes, et esset, ont voté, malgré les consignes d'abstention de la guérilla. « Ils ont voté pour la paix », affirme avec les violations des droits de l'homme ». Les premiers vont loin dans leurs obsessions. Ils ont accusé Mgr Rosa Chavez. Autrement dit: contre la lutte armée. Sans doute récemment cinq conseillers syndi-caux américains — appartenant à l'A.F.L.-C.I.O. — de favoriser la cette opinion n'est-elle que partielle. Elle est exprimée par les seuls partis représentés à l'Assemblée constisubversion en apportant leur soutien tuante, où la gauche ne figure pas.

> En outre, le scrutin n'a pas été libre de toute pression : - Pendant des semaines, les électeurs ont entendu dire que, s'ils ne votaient pas, ils seraient considérés comme des guérilleros, et traités comme tels », affirme le curé d'une petite paroisse. L'extrême gauche a beau jeu, donc, de parler d'une manipulation psychologique de la population, l'ignorance est grande. Mais sa suspicion à l'égard du scrutin est ellemême suspecte : une fois au pouvoir, il est probable qu'elle s'empresserait de supprimer les élections.

#### Un embryon de démocratie

La démocratie que les dirigeants disent défendre n'existe évidemment qu'à l'état d'embryon. Les paysans sans terre, les syndicalistes et les opposants assassinés par l'extrême droite, les civils victimes de massacres, sont là pour témoigner, même en sens contraire. En outre, les partis dominants, aujourd'hui, - sont ceux qui ne veulent pas démocratiser -, comme dit Mgr Rosa Chavez.

Présence significative, depuis un an et demi : celle du major D'Aubuisson à la présidence de l'Assemblée constituante. Dirigeant de l'Arena, le parti de l'extrême décidés, au moins, à obtenir la droite, soupçonné de connivence paix ? Avant même que toute avec les Escadrons de la mort, on mvait croire o ie cet ancien off: cier allait se politiser, apprendre à négocier avec ses adversaires, en dirigeant l'élaboration d'une nouvelle charte fondamentale. Or voici qu'il vient de renouer avec sa pratique favorite : la dénonciation publique de prétendus « agents de la subversion ». Dans cinq cas, au moins, ses dénonciations passées ont été suivies d'assassinats. Sa victime la plus célèbre a été, en 1979, Mgr Oscar Romero, archevêque du Salvador.

Alors que la droite reste la droite, M. José Napoleon Duarte, lui, doit mettre un frein à sa volonté réformiste. Il vient de proposer un · pacte social - aux empresarios. qui diffère de cinq ans la deuxième étape de la réforme agraire. C'est ce qu'on appelle, à l'ambassade américaine, la modération croissante de la vie politique, et ailleurs, son inclination vers le centre...

Dans le même temps, il est vrai, des paysans ont manifesté pour la première fois, dans la capitale, en faveur de la réforme agraire. Les syndicats, bien que persécutés, continuent d'exister. Comme continuent leurs dénonciations publiques les défenseurs des droits de Phomme, il est vrai en risquant leur vie. La guerre, travestie dans la presse locale, est transparente pour les journalistes du monde entier, qui circulent partout pour en raconter

les horreurs et les péripéties. On ne revient pas du Salvador

avec les idées simplifiées.

(1) Du nom du général qui sit trente mille morts, en 1932, en écrasant une révolte de paysans.

Gérant : André Laurens, directeur de la publication

cain, les Escadrons de la mort n'ont plus, en réalité, - que des effectifs réduits ., et leur récent activisme traduit surtout leur - peur - devant majorité d'entre elles ont « dis- la modération croissante de la politi-74 711/1 Le meilleur ouvrage qui ait jamais été écrit sur Richelieu. Pierre Goubert.

Tout sur les armes et scénarios nucléaires en 115 tableaux couleur. «Un document formidablement précis, indispensable à tous ceux qui parlent sans savoir. Et même aux autres» Le Nouvel Observateur «La première présentation sérieuse, imagée et précise des arsenaux nucléaires » Général Buis «D'une remarquable clarté» Pierre Lellouche - Le Point «Un dossier vivant sans jargon et sans psychose d'apocalypse» Gérard Chaliand

autremen

VITE, LE CATALOGUE GRATUIT!

Oui, envoyez-moi GRATUITEMENT le catalogue illustré

Nom......

Adresse ..... Localite .....

Bon à découper et à renvoyer à AUTREMENT

4, rue d'Enghien, 75010 Paris.

# MARCHE POUR L'ÉGALITÉ ET CONTRE LE RACISME DANS PARIS



## TOUS A LA BASTILLE! LE 3 DÉCEMBRE **DÉPART 14 H**

17.50 - --

Depuis plusieurs mois, un climat allant dans le sens d'un rejet des communautés d'origine immigrée, particulièrement des communautés du Maghreb, d'Afrique noire ou des Antilles, se développe dangereusement en France. Comportements et propos anti-étrangers, meurtres et autres actes de violence à l'égard des jeunes Maghrébins, arguments politiques xénophobes employés dans des campagnes électorales, ne constituent pas des faits ponctuels isolés, mais bien un glissement de toute la société, au-delà parfois des clivages politiques.

Pour réagir à cette situation, à l'initiative des jeunes de S.O.S. Avenir-Minguettes, de l'antenne Rhône-Alpes de la CIMADE et du M.A.N. de Lyon, une première MARCHE POUR L'ÉGALITÉ ET CONTRE LE RACISME est partie de Marseille le 15 octobre, traverse toute une partie de la France et arrivera à Paris le samedi 3 décembre.

Le but de cette Marche est de montrer qu'il y a dans ce pays un peuple nombreux qui veut que la vie ensemble des communautés d'origines différentes soit possible pour tous dans la paix et la justice afin que l'égalité des droits et des chances l'emporte sur la ségrégation, que l'amitié ait raison du racisme, et que la solidarité entre communautés fasse taire les 22 long rifle.

**A PARTIR DE 18 H 30 :** 

#### SPECTACLE PLURICULTUREL

(MUSIQUE ET CHANSONS)

ESPACE BALARD (MÉTRO BALARD)

# OUI A LA FRANCE DE L'ÉGALITÉ ET DE LA FRATERNITÉ

#### MANIFESTE (Extraits):

La France est maintenant pluri-ethnique : c'est un fait. Il s'agit donc à présent de bien vivre cette réalité, pour l'épanouissement et le bonheur de tous. Et cela passe inexorablement par l'acceptation et la mise en œuvre active d'une politique d'insertion, où personne n'est floué et où chacun peut donner le meilleur de ce

Or, actuellement, l'égalité n'existe pas entre les citoyens français de souche et les ressortissants immigrés, même quand ceux-ci ont la nationalité française!

Parce que l'initiative de la Marche pour l'Egalité et contre le Racisme nous paraît adéquate et salutaire, nous nous en affirmons solidaires. Nous nous déclarons prêts à la soutenir avec tous les moyens en notre possession, et certains parmi nous s'engagent à faire des morceaux de route avec les marcheurs, à être présents à leur arrivée le 3 décembre à Paris.

#### Liste des signataires :

Pierra BOURDIEU, sociologue, Collège de France; André GLUCKSMANN, philosophe, C.N.R.S.; Charlotte RAMPLING, comédienne; Jean-Michel JARRE, musicien; Laurent SCHWARTZ, mathématicien, Ecole Polytechnique; Bernard KOUCHNER, médecin; Serge GAINSBOURG, chanteur; Gilles DELEUZE, philosophe, Paris-VIII; Cornélius CASTORIADIS, écrivain, Ecole pratique des hautes études ; José ARTUR, journaliste ; Jean-Claude BRIALY, comédien ; Paul THIBAUD, directeur de la revue Esprit : Léon POLIAKOV. historien : Claude-Jean PHILIPPE, producteur de télévision : Georges BALANDIER, ethnologue, Paris-I; Bernard-Henri LEVY, philosophe; Bernard HINAULT, cycliste; Henri LABORIT, biologiste; Marc FERRO, historien. Ecole pratique des hautes études ; Olivier TODD, journaliste ; Marceline LORRIDAN, cinéaste ; Joris (VENS, cinéaste ; Pierre VIDAL-NAQUET, historien, Ecole pratique des hautes études ; Françoise FABIAN, comédienne ; François CHATELET, philosophe ; Claude MAURIAC, écrivain ; Marie-France PISIER, comédienne : CESAR, sculpteur ; Jean-Paul DOLLE, écrivain ; Del-phine SEYRIG, comédienne : Jacques REVEL, historien ; Constantin COSTA-GAVRAS, cinéaste ; Lionel TERRAY, sociologue, Ecole pratique des hautes études ; Anne WIEZENSKI, comédienne ; Jean-Pierre VERNANT, historien, Collège de France ; René ALLIO, cinéaste : Pierre GRECO, psychologue, Ecole pratique des hautes études ; Françoise LEBRUN, comédienne ; Gérard ALTHABE, anthropologue. Ecole pratique des hautes études : André DUSSOLIER, comédien ; André MIQUEL, historien, Collège de France ; Brigitte FOSSEY, actrice ; Pierre BOULEZ, compositeur.

COORDINATION NATIONALE DE LA MARCHE POUR L'ÉGALITÉ

3, rue Diderot - 69001 Lyon

**SOLIDARITÉ FINANCIÈRE:** 

chèques à l'ordre de MAURIN, CCP 2 834 34 D LYON, (mention marche pour l'égalité)







(R.N.J.); Arsalane El-Jadidi (parti

Ministre de la justice : M. Musta-

pha Belarbi Alaoui; intérieur :

M. Driss Basri; affaires étrangères :

M. Abdelwahed Belakziz; informa-

tion : M. Abdellatif Filali; affaires

islamiques : M. Hachmi Filali (Is-

tiqlal); plan, formation des cadres

et formation professionnelle :

M. Mhamed Douiri (Istiqlal); édu-

cation nationale: M. Azzeddine La-

Ministre délégué auprès du premier ministre chargé des affaires

économiques : M. Taieb Bencheikh

(R.N.I.); finances . M. Abdellatif

Jouahri; commerce, tourisme et in-

dustrie : M. Azzedine Guessous ;

artisanat et affaires sociales :

M. Abbes El-Fassi (Istiqlal); éner-

gie et mines : M. Moussa Saadi

(P.N.D.); santé publique : M. Rahai Rahhali (M.P.); transports :

M. Mansouri Benali; pêche et marine marchande : M. Bensalem

Secrétaire général du gouverne ment : M. Abbes Kaissi.

Ministre des affaires culturelles :

M. Said Belbachir (Istiqlal); habi-

tat et aménagement du territoire : M. M'Fadel Lahlou; équipement :

Ministre délégué auprès du pre-

mier ministre : M. Abdelkrim Ghal-

M. Mohamed Kabbaj.

lab (Istiqlal).

national démocrate).

raki (İstiqlal).

## **AFRIQUE**

# CONTRE IS

## 4 BASTILLE! CEMBRE RT 14 H

This must dans in sons d'un rejet années. Distinuitérement des Antiles. L'abrance none ou des Antiles. L'abrance. Comportements et et au français et politiques à notations électorales, ne campagnes électorales, ne campagnes mais bien un plis-

El a contrative des jeunes de el actente Rhône-Alpes de la lurari, une première MARCHE El LE RACISME est partie de l'so toube une partie de la France decembre.

\* There is a ensemble des comser sur protectin pour tous dans que ensemble et des chances aux l'embre et teison du rare tour four autén faise tane les

DE 18 H 30 :

## LURICULTUREL

TOMANSONS.

RD METRO BALARDI

# FRATERNITÉ

É LA MARCHE POUR L'ÉGALITÉ

FORANCERE:

人名英格兰克奇

PARIS 3 DÉC.



#### Maroc

# Le roi Hassan II a formé un « gouvernement de coalition et de transition »

La formation d'un gouvernement de coalition et de transition, attendue depuis plusieurs jours au Maroc, a été officiellement annoncée mereredi 30 novembre à Rabat. Dinigé par M. Mohamed Karim Lamrani, directeur général de l'Office chérifien des phosphates, et qui avait déjà été premier ministre du Maroc d'août 1971 à novembre 1972, ce nouveau gouvernement regroupe six des principaux partis politiques. Ces formations sont représentées au sein du nouveau cabinet, notamment par leurs présidents ou secrétaires généraux avec qualité de ministre d'Etat sans portefeuille.

Il s'agit de MM M'Hamed Boucetta pour l'Istiqlal (traditiona-liste), Maati Bouabib pour l'Union constitutionnelle (centre), Mahjoubi Aherdane pour le Mouvement populaire (berbère), Ahmed Osman pour le Rassemblement national des indépendants (opposition modérée), Arsalane El-Jadridi, parti national démocrate (centre) et Abderrahim Bouabidb pour l'Union socialiste des forces populaires (progressiste), qui était dans l'opposition depuis 1960. Les cinq premières formations étaient déjà associées au précédent gouvernement, dirigé par M. Maati Bouabid, et leurs représentants demeurent pour la plupart à leur poste.

● Plusieurs opposants condamnés en appel. — La cour d'appel de Rabat a confirmé, le mardi 29 novembre, les peines dont avaient été frappés en première instance les membres « radicaux » de l'Union socialiste des forces populaires (U.S.F.P., opposition) pour suivis pour « troubles de l'ordre public ». Sur les 34 inculpés, 21 avaient été condamnés le 30 mai à des peines allant d'un à trois ans de prison ferme. Les 13 autres avaient été condamnés à deux ans de prison avec sursis (le Monde du 1 juin). — (A.F.P.)

République Sud-Africaine

#### LA « TACHE NOIRE »

Près de trois cents families de Noirs vivent sons la menace d'une déportation après l'expiration, mardi 29 novembre, d'un ultimatum des autorités leur ordonnant d'évacuer leur village de Mogopa (Transvaul), dont leurs ancètres avaient acheté les terres en 1911. Aux termes d'une loi adoptée en 1913, Mogopa forme une « tache noire » interdite sur un territoire où les Noirs n'ont pas accès à la propriété foncière. La police a envoyé sur place des camions pour déporter les habitants, mais, jeudi en déborter les habitants, mais, jeudi en déporter les habitants, mais, jeudi en déporter les habitants de conmencé. De nombreuses protestations se sont élevées — notamment celle du département d'Etat américain qui « dépotre » cette mesure. — (A.F.P.)

• Le chef de l'opposition parlementaire à Paris. - De passage en France, M. Frederik Van Zyl Slabbert, président du parti fédéral progressiste (opposition parlementaire), est reçu, ce jeudi le décembre, au Quai d'Orsay par M. Cheysson, ministre des relations extérieures. Il avait, la veille, rencoutré à l'Elysée M. Régis Debray, conseiller à la présidence.

• Inculpations. - M. Harvey Ti-son, rédacteur en chef du Star de Johannesburg, a annoncé, mercredi 30 novembre, avoir été inculpé aux termes de la loi sur la · sécurité intérieure » pour un article citant M. Oliver Tambo, président du Congrès national africain (A.N.C.). Celui-ci ne pent être cité par la presse, ayant fait l'objet d'une ordre de . bannissement ». M. Alister Sparks, ancien rédacteur en chef du Rand Daily Mail et correspondant d'un journal britannique et d'un journal américain, fait l'objet d'une mesure identique pour avoir cité M= Mandela, frappée de la même interdiction. Le procès de M. Sparks, contre lequel i'Institut international de la presse a protesté mardi, a été reporté au 25 avril 1984, à la demande des avocats de la défense. - ! A.F.P., Reuter.)

Une femme et ses trois enfants ont eté grièvement blessés par l'explosion d'un engin piégé, mardi 29 novembre, dans un quartier résidentiel du nord de Johannesburg, a annoncé un porte-parole de la police. — (Reuter.)

Certains départements importants, détenus par des personnalités n'appartenant pas aux partis politiques, comme l'intérieur, les finances, le commerce et la justice, n'ont pas changé de titulaire.

La nomination à la tête du ministère des affaires étrangères, de M. Abdelwahed Belakziz (quarante-quatre ans), sans étiquette politique précise mais consi-déré comme proche du trône, à quelque pen surpris dans les milieux matiques à Rabat. Universitaire, ancien doyen de la faculté de droit de Rabat, il a été ambassadeur en Irak durant deux ans. Il remplace M. Boucetta, chef de l'Istiqlal, qui dirigeait la diplomatie depuis six ans durant lesquels il a vigoureusement défendu les thèses de Rabat sur le Sahara occidental. Ce changment de titulaire ne devrait pas affecter la diplomatie du Maroc, notamment en ce qui concerne le dossier saharien

Le gouvernement de coalition

aura, en prinicpe, un mandat limité dans le temps et devra être dissous dès l'apparition de la nouvelle carte politique du pays, que définiront les élections générales de février 1984. L'apport politique et populaire de FU.S.F.P. aux tâches gouvernementales paraît important, en raison du prestige dont elle jouit et des principes démocratiques qu'elle défend, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extéricur du pays. On ne voit cependant pas comment cette formation pour rait, sans abandonner certaines de ses options fondamentales, participer, ne serait-ce qu'un temps, à la gestion des affaires économiques et sociales en l'absence d'un programme préalablement défini. M. Karim Lamrani passe, certes, pour l'un des meilleurs gestionnaires du pays, mais il n'en demeure pas moins que ses options économiques libérales sont diamétralement opposées à celles de l'U.S.F.P., qui s'est toujours prononcée pour l'instauration d'une - politique socialiste » tendant à mettre fin à la « dépendance » économique marocaine à l'égard du monde capitaliste. -

#### Le nouveau cabinet

(A.F.P; Reuter.)

Voici, selon l'A.F.P., la composition du gouvernement, dont un certain nombre de membres n'appartiement à aucun parti:

Premier ministre : M. Mohamed Karim Lamrani.

Ministres d'Etat: MM. Ahmed
Osman (Rassemblement national
des indépendants); Maati Bouabid
(Union constitutionnelle); Abderrahim Bouabid (Union socialiste des
forces populaires); Mhamed Bahnini; Mhamed Boucetta (Istiqlal);
Ahardane Mahjoubi (Mouvement
populaire); Moulay Ahmed Alaoui

#### CORRESPONDANCE

#### Au Sénégal une étrange arrestation

M. Antonio Batica Ferreira, de nationalité portugalse, président de l'Association d'assistance aux réfugiés africains (1), qui avait obtenu l'accord des autorités sénégalaises pour construire, à Ziguinchor (Casamance), un petit complexe médico-chirurgical pour réfugié et indigents, nous écrit:

En collaboration avec l'association belge similaire « Delipro », et M. Petitjean, membre du Parlement royal de Belgique, nous nous sommes rendus à Ziguinchor pour étudier sur place les meilleures conditions de collaboration et d'exécution des projets envisagés depuis plusieurs mois, en union avec les autorités locales. J'étais accompagné de cinq ressortissants sénégalais et de trois ressortissants sénégalais et de trois ressortissants français, volontaires bénévoles. Le 1<sup>st</sup> octobre, deux de ces trois jeunes Français, deux Sénégalais et moi-même sommes venus à Dakar, pour procéder, avec l'ambassadeur de Belgique au Sénégal et l'entrepreneur désigné, à l'étude de la comptabilité pré-

Le dimanche 2 octobre, le commissaire Moctar Yéro Bà a procédé à notre arrestation et à notre mise en garde à vue du 2 au 10 octobre à minuit avant que nous soit signifiés, sans aucun motif, mon expulsion et le refoulement des trois jeunes Français du territoire sénégalais.

(1) A.A.R.A., 17, rue Vicilledu-Temple, 75004 Paris, tél.: 274-23-23.

# La mission de l'O.U.A. s'est rendue au Sahara occidental

Alger. — Il n'y a rien de nouveau. Le roi du Maroc campe sur ses positions et la situation demeure bloquée, nous a dit en substance un dirigeant sahraoui, le mercredi 30 novembre, lors du retour à Alger de la commission de conciliation de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.) pour la mise en œuvre des décisions du dix-neuvième sommet de l'Organisation exhortant Rabat à entamer des « négociations directes » avec le Polisario en vue d'un référendum d'autodétermination.

Arrivée à Alger lundi 28 novembre, cette mission, qui comprend le secrétaire général par intérim de l'O.U.A., M. Peter Onu, et le ministre éthiopien des affaires étrangères, De notre correspondant

s'était rendue par avion à Tindouf, d'où elle a gagné en Land-Rover le poste militaire d'Oum-Legta, à plus d'une centaine de kilomètres de la frontière algérienne, en territoire saharien. Elle y a rencontré M. Abdelaziz, président de la R.A.S.D., lui a remis un message du chef de l'Etat éthiopien, président en exercice de l'O.U.A., et l'a informé des entretiens qu'elle avait eus auparavant avec le roi Hassan II.

comprend le un communiqué du «ministère de l'information» sahraoui diffusé mercredi 30 novembre dénonce «le refus obstiné et catégorique du Ma-

roc quant à l'application de la résolution 104. Dans la matinée, la mission avait été reçue par le ministre algérien des affaires étrangères

avant de quitter l'Algérie.

Alors qu'un échec de la mission de l'O.U.A. paraît probable en ce qui concerne le Sahara occidental, le président de la Mauritanie vient de déclarer, dans un discours prononcé à l'anniversaire de l'indépendance, que son pays « reconnaîtra la République arabe sahraoule démocratique si aucun progrès n'est enregistré d'ici au 31 décembre », terme du délai fixé pour l'organisation du référendum.

J. de L.

## WINDSOR ARLAY Chausseur - Maroquinier

#### S'ATTAQUE RÉSOLUMENT À LA HAUSSE DES PRIX

Pour madame: Nous proposons une gamme complète de DÉCOLLETÉS. BOOTS et BOTTES

Dans nos "Boutiques à Pull" les plus grandes marques de

PRÊT A PORTER

Pour monsieur: En plus du "traditionnel", vu le succès obtenu,

une nouvelle collection au

Prix promotionnel étonnant de 390 f

Qualité garantie

38, av. de l'Opéra - 75002 Paris

9, bd des Italiens -75002 Paris

# LA MEILLEURE FAÇON D'OFFRIR UN AUTEUR



Gallimard

#### M. Marchais: des objectifs essentiels restent à atteindre

M. Marchais lit, à l'ouverture de nion des délégations du P.C. et du P.S., jeudi matin le décembre au siège du P.S., une déclaration liminaire dans laquelle il indique notamment : . Je tiens à vous le dire des le départ, notre souhait le plus cher est de la voir [cette réunion] débou-cher sur des décisions qui contribueront à renforcer l'union de la gau-che. (...) La victoire de 1981 a ouvert un nouvel horizon pour la France. (...) Elle a conféré d'immenses responsabilités à nos partis, ces responsabilités nous les assumons ensemble depuis deux ans et demi. (...) Parce que ce sont les Français qui l'ont voulue par leur vote, notre participation au gouvernement n'est pas pour nous une question de tactique ou d'opportu-

- Il nous revient aujourd'hui de faire le point des engagements [de 1981] d'ores et déjà tenus, et de définir ensemble les moyens de les tenir tous. Une partie appréciable de ces engagements a été tenue : il en est ainsi de mesures sociales que nous avions annoncées. Au total, l'ensemble de ces mesures sociales rappelle les plus grands moments de l'histoire de la classe ouvrière et de notre peuple. »

M. Marchais ajoute : « Tenus également les engagements que nous avions pris de décentraliser les pouvoirs. (...) Enfin, dans le domaine économique, les nationalisations prévues ont été réalisées. (...) Notre bilan est donc encourageant; il est important par comparaison avec les politiques de droite et il est apprécié comme tel par les Français. Cependant, nous ne pouvons nous cacher que la gauche traverse actuellement une période difficile. Nous pensons que cela tient à deux raisons : d'abord, nous sommes en butte à une campagne massive, vio-lente, sur tous les sujets et de tous les instants de la droite et du grand patronat. (...) Parallèlement, et en appui à cette campagne, les objec-tifs et les actes du grand patronat sont de plus en plus directement politiques. Le C.N.P.F. a ouvertement déclaré la guerre au gouvernement, refusant de prendre la moindre part à ses efforts de renouveau.

» Le programme de M. Gastaz » il ne cesse de l'expliquer » est particulièrement clair : faire baisser le pouvoir d'achat et attaquer la pro-

- Cet assaut permanent, avec les immenses moyens dont il dispose, tel est le problème auquel nous sommes confrontés. Mais il en est un second, c'est que, si le bilan de la gauche est important, il est loin problèmes posés par la crise soient nous nous sommes engagés à insti- ensemble. >

- Nous avons la conviction que la situation actuelle peut être redressée. (...) La gauche peut réus-sir, mais pour cela il importe, en ne perdant jamais de vue le chemin déjà parcouru, d'avoir les idées sur celui qui reste à faire pour atteindre l'ensemble des objectifs que nous nous sommes fixés en 1981. (...) C'est ainsi que nous avons dit dans notre accord que nous engagerions une lutte efficace contre le chômage. Celui-ci a été stabilisé, ce qui doit être souligné, mais il frappe encore deux millions d'hommes, de femmes, de jeunes, qui ont fait confiance à la gauche pour qu'elle réduise vraiment l'ampleur de ce drame. Or l'emploi total diminue. »

M. Marchais estime qu'il faut faire plus pour créer - les conditions d'une nouvelle croissance économique », comme la gauche s'y était engagée, et pour poursuivre une politique de réduction des inégalités sociales qui a effectué, reconnaît-il, des - progrès réels - pour les plus petits salaires, les familles et les retraités. Il note que la gauche a fait mieux que la droite dans le resnect des équilibres économiques et financiers, mais que la dette extérieure est trop élevée. Ces engagements, dit-il. . restent donc à tenir ». Il estime que la gauche en a les

#### « Les communistes ne fraudent pas »

Le secrétaire général du P.C.F. ajoute : *« Il n'y a donc pas de fata*lité dans l'accroissement du chòmage, et rien ne nous contraint à accepter des suppressions d'emplois sans créations préalables négociées. (...) Ainsi, pourrions-nous rendre sélectifs la fiscalité et le crédit en accordant des avantages siscaux ou des prêts avantageux aux entreprises qui participent à l'effort pour l'emploi, la qualification, l'investissement dans des productions nationales compétitives, et en pénalisant lourdement, à l'inverse, le parasitisme financier, la spéculation, l'évasion des capitaux. (...) Moderniser la France ? C'est nécessaire, et nous sommes pleinement d'accord. (...) Cela requiert de nouveaux efforts! C'est vrai, et, là nous sommes pleinement d'accord. Il faut mobiliser toutes les ressources existantes et en créer de nouvelles. -

- Enfin, indique M. Marchais,

résolus (...) Des objectifs essentiels que nous nous étions fixés et que les Français ont ratifiés par leur vote restent à atteindre. (...) ture la représentation proportion-nelle. C'est à faire. Pour notre part, nous sommes aujourd'hui comme restent à atteindre. (...) mode de scrutin, le plus juste et le plus démocratique. (...) Permettezmoi d'ouvrir une parenthèse sur le thème de la fraude électorale. La droite a nourri sur ce thème des artaques anticommunistes et antigauche répugnantes. (...) Les élus communistes ne trichent pas avec le suffrage universel. Ils n'ont jamais fraudé, et ils ne le feront jamais. (...) C'est pourquol je vous propose que nous élaborions et déposions ensemble une proposition de loi en vue de garantir expressément la totale moralité des scrutins. de faire échec à soute tentative de

> En ce qui concerne la politique internationale, M. Marchais rap-pelle l'interview au Monde, dans laquelle il soulignait - un accordquasi total avec la politique du gouvernement -. Il se prononce, après l'interruption des négociations de Genève sur les euromissiles, pour un gel des armements permettant de négocier un désarmement équilibré vers le bas entre l'Est et l'Ouest .. Il rappelle qu'à ses yeux la comptabilisation des forces nucléaires française du côté de celles de l'alliance atlantique semble aller de soi ». Il affirme que les communistes français n'ont - cessé d'agir dans le sens du retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan et de la cessation de toute ingérence

> M. Marchais se réjouit de - la négociation qui va s'engager au Tchad dans le cadre de l'Organisation de l'unité africaine ».

> Le secrétaire général du P.C.F. conclut en sonhaitant que « la gauche manifeste clairement son toutes les propositions que vous avancerez, dit-il. Nous pensons qu'il serait positif (...) que notre rencon-tre puisse déboucher sur des décisions d'actions communes contre les sermetures d'entreprises et pour la création d'emplois, pour la défense du pouvoir d'achat des travailleurs, pour contraindre le patronat à respecter les droits nouveaux des travailleurs. (...)

- Nous pensons qu'il est possible d'envisager des actions nous ressemblant en faveur du désarmement et de la paix. Nous vous proposons également de prendre des dispositions permettant de combattre ensemble et résolument toutes les résurgences du racisme. Nous devons enfin intensifier l'action pour l'école que

#### M. Jospin: Il n'y a pas d'alternative à gauche, à la politique du gouvernement

Répondant à M. Marchais, M. Lionel Jospin déclare que la ren-contre doit être consacrée « à l'exercice de vérification » du respect de l'accord de gouvernement de juin 1981, mais qu'elle doit être aussi l'occasion de prendre des initiatives d'actions communes, notamment dans la . lutte politique corare la droite ».

Le premier secrétaire du P.S. estime que le bilan de la gauche, de-puis deux ans et demi, est - posi-tif ». Il en rappelle brièvement le détail « pour le cas où il tendrait à être oublié ». Malgré cet aspect positif, il constate que la politique de la gauche « n'est pas pleinement ac-ceptée et comprise ». Cela apparaît à l'occasion des élections particles, • même si le fait d'avoir eu à les refaire en raison d'irrégularités a, selon nous, joué un rôle négatif ».

M. Jospin dit à M. Marchais : Nous aussi, nous préférerions plus de croissance, moins de hausses des prix, des salaires plus elevés, davantage de mesures de justice sociale. Sur ce point, il n'y a pas de question ni de divergence entre nous . Les question, selon hi, sont d'une autre nature ; il en pose

- - Pouvions-nous, en mars 1983 (...) poursuivre la politique anté-rieure sans redresser favec vigueur les déséquilibres qui subsistaient et s'amplifiaient? Notre réponse est

- · Pouvons-nous actuellement avoir tout à la fois une croissance forte, une diminution du chômage, un redressement sérieux du commerce extérieur et une réduction rapide et importante de l'inflation? Notre réponse est non ».

Le premier secrétaire du P.S. estime queles réponses apportées parla direction du P.C.F. aux questions qui se posent surla phase actuelle de la politiquede lagauche manquent « de clarté et de force de conviction ». Elles manquent de clarté, à son avis, parce qu'elles se référent, tantôt à la politique du gouverne ment, tantôt à l'interprétation quele P.C.F. donne des accords de juin 1981, tantôt aux propositions du-parti communiste d'avant la victoire de la gauche.

Il note queles socialistes estiment être « pleinement fidèles » aux ac-cords de 1981 et aux cent dix propo-sitions de M. Mitterand. « Non, ditil, nous n'avons pas changé de politique, mais la réalité peut nous conduire à ne pas développer notre action de façon linéaire et uniforme d'alternative à gauche à la politique

gauche. On peut suggérer tel ou tel infléchisative (...). La seule alterna-tive à notre collègies. tive à notre politique, c'est la politique de la droite.

 Nous ne pouvons éviter les dif-ficultés objectives qui provoquent le découragement et les désillusions. La droite critique sans désemparer et souvent avec violence le gouvernement. Si, en plus, un parti important de la gauche le soutient devant l'opinion du bout des lèvres, voire même insiste surtout sur les aspects critiques et développe davantage l'exposé de sa politique que celle du gouvernement, je ne vois pas comment nous pourtions rassembler derrière nous une opinion majoritaire (...). Si vous portez un doute sur notre politique commune, sur les orientations proposées par le président de la République, cela nous affaiblit tous, cela porte atteinte à notre crédibilité.

M. Jospin consucre ensuite la deuxième partie de son intervention, la plus longue, à l' - inventaire s points d'accord et des points de désaccord avec le P.C. Il note que la direction du P.C.F. affirme qu'elle est en accord avec les socialistes sur la Pologne et l'Afghanistan. Cela vent dire, selon M. Jospin, qui expose les positions de son parti, que le P.C.F. condamnerait le coup d'Etat militaire en Pologne, souhaiterait que le syndicat Solidarité soit rétabli dans ses prérogatives, demanderait le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan et la libre détermination du peuple afghan. A propos du opérationnelles. »

que mêne le gouvernement de la Tchad et du Liban, il se « réjouit » des déclarations du P.C.F. selon lesquelles il est en accord avec la politique suivie par la France « car cela marque une évolution par rapport à des commentaires antérieurs beaucoup plus critiques -.

Il traite ensuite de l'équilibre des forces en Europe et évoque la de-mande du P.C.F. de prise en compte des forces nucléaires françaises dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Union soviétique. « Il est regrettable que sur une question aussi symbolique vous ne défendiez pas la position définie par le gouverne-ment de notre pays », dit-il. Contrai-rement à M. Marchais il répond « oui » à la question de savoir si c'est du président de la République et de lui seul que dépend, - en dernier ressort, la décision éventuelle de

Dans le domaine de la politique économique et sociale, évoquant le comportement de la direction du P.C.F., il déclare : « Le fait de formuler des propositions générales ou de raisonner en termer d'assirmations catégoriques - « Il faut moins de chômeurs, il faut moins d'inflation, il faut plus de croissance » ne suffit pas à résoudre les pro-blèmes (...). C'est de propositions concrètes, viables, opératoires que nous avons besoin », dit-il... » Nous croyons qu'il est de l'intérêt de la gauche que vous vous exprimiez d'une façon moins absolue et lus relative en prenant votre part des problèmes et de leur solution, plutôt que de nous donner, un peu de l'exièrieur, de bons conseils sans vertus

#### M. Mauroy reste un solide maillon de l'alliance

chef de la majorité parlementaire, M. Pierre Maurov est personnelement concerné par les résultats de la rencontre entre le P.S. et le P.C., puisque les deux partis se proposent, en principe, de « vérifier » si la politique conduite sous sa direction reste ou non conforme aux engagements pris en 1981.

Mais, quels que soient ces résultats, ils ne modifieront sans doute ni son inquiétude personnelle à l'égard du P.C. ni les choix qu'il fera tant qu'il demeurera à la tête du gouvernement. Sa conviction personnelle, le oremier ministre l'a réaffirmée avec force au congrès de Bourgen-Bresse : « La gauche na peut espérer mobiliser que si elle demeure stratégie. 🤉

Ses principaux choix gouvernementaux, il les a fait accepter, bon gré mal gré, aux communistes en mettant l'accent sur des considérations sociales. Son style, si contesté, parfois, au sein même de sa propre formation, y a aussi fortement contribué. Les communistes et leurs électeurs se reconnaissent facilement dans cet ancien professeur, fils de bûcheron, qui brocarde si bien

« les gens du château ». Si M. Mauroy est devenu depuis longtemps la cible principale des critiques de la majorité, ce n'est pas simplement parce que sa fonction l'expose quotidiennement. Quand elle centre ses assauts sur M. Mauroy, l'opposition cherche aussi à user un solide mailion de l'alliance entre les socialistes et les communistes et donc à entamer la cohérence, déjà mise à l'éoreuve, de la coalition dou-

Bien que M. Mauroy subisse fortement les effets de l'usure du pouvoir, ces paramètres politiques peuvent conduire M. François Mitterrand à juger préférable de ne pas hâter le changement de premier ministre, que bon nombre de dirigeants socialistes, et certains de ses conseillers, semblent estimer nécessaire dans les prochains mois, voire les prochaines semaines, pour donner un élan nouveau à la majorité avant les élections légistatives de 1986.

Certes, la fin décembre marquera l'échéance du plan de rigueur de dixhuit mois lancé en juin 1982 par MM. Pierre Mauroy et Jacques Delors. Il serait donc concevable que le chef de l'Etat décide d'engager sans délai une nouvelle phase de l'action gouvernementale et de marquer ce changement par la nomination d'un autre premier ministre. Outre le fait que M. Mauroy a reçu depuis long-

En se double qualité institution- temps du chef de l'Etat l'assurance nelle de chef de gouvernament et de <u>de demeurer en fonction trois ans en</u> viron - ce qui situerait l'échéance aux élections européennes, - la tension internationale et les incertitudes sur l'avenir de la Communauté européenne plaident plutôt pour l'instant en faveur du statu quo. Les résultats économiques de la politique menée jusqu'ici ne plaident d'ailleurs pas en

> Les intentions du chef de l'Etat devraient être perceptibles, du moins en partie, dans le contenu de l'ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement dont la convocation en janvier est jugée nécessaire par l'hôtel Matignon. Qu'il s'agisse, par example, du projet de loi sur la presse, que le premier ministre entend personnellement défendre devent l'Assemblée nationale, ou des textes relatifs à la formation professionnelle continue et à la prévention des difficultés des entreprises, le calendrier parlementaire devrait logi-quement permettre à M. Mauroy de mener à terme, avant le printemps, des actions dans lesquelles il s'est directement impliqué avec l'accord du président de la République.

#### Régler les dossiers les plus lourds

Mais c'est surtout dans le règlement des dossiers économiques que M. Mauroy peut encore apparaître, aux yeux de M. Mitterrand, comme le socialiste le plus apte à préparer des révisions douloureuses pour la majorité en général et le parti communiste en particulier.

Après l'instant de vérité dans les Houillères, voici venu en effet le temps des échéances importantes dans la sidérurgie (il s'agit de réaliser les conversions industrielles rendues nécessaires par la révision en baisse des objectifs de production d'acier), dans l'industrie textile (quel avenir pour le groupe Boussac ?), dans les chantiers navals (comment traiter les conséquences des réductions d'effectifs annoncées par les chantiers Nord-Méditerranée ?).

Autant de secteurs où le parti communiste possède traditionnellement des positions fortes et où, pour le gouvernement, la « cote » personnelle du maire de Lille pourrait donc ne pas constituer un élément négligeable. Au cours de sa demière pénode à l'hôtel Matignon, M. Mauroy contribuerait ainsi à tempérer autant que possible les effets sociaux de situations conflictualles.

ALAIN ROLLAT.



EXPRESSION ORALE & MAÎTRÎSE DE SOI

COURS LE FÉAL **☎** 387 25 00 🖾 30, rue des Demes Paris 17<sup>th</sup>

## Le communiqué officiel du conseil des ministres

Le conseil des ministres s'est réuni mercredi 30 novembre sous la présidence de M. François Mitterrand. Au terme de ses travaux, le communiqué suivant a été publié :

#### INDEMNISATION **DES TRAVAILLEURS** PRIVÉS D'EMPLOI.

Le régime actuel d'assurancechômage, fondé sur une convention qui a été dénoncée par le C.N.P.F., cessera d'exister le 31 décembre prochain. Les partenaires sociaux ont engagé une négociation en vue de définir un nouveau système. Le gouvernement souhaite au'un accord intervienne le plus rapidement possible. Il étudiera le moment venu, avec les partenaires sociaux, les adaptations législatives et régle-mentaires qui pourraient se révéler

Par ailleurs, les pouvoirs publics doivent veiller à ce que le revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, garanti par la loi, soit assuré après le 31 décembre 1983, quelle que soit l'issue des négociations en cours.

Ces négociations s'achèveront trop tard pour que le Parlement ait ensuite le temps de se prononcer avant la fin de la présente session sur les problèmes ainsi posés. C'est la raison pour laquelle le premier ministre a présenté au conseil des ministres un projet de loi autorisant le gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, au vu des résultats des négociations en cours et jusqu'au 31 mars 1984, les mesures qui se révéleraient nécessaires pour éviter toute interruption dans l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

#### SÉCURITÉ SOCIALE DES BATELIERS RHÉNANS

Le ministre des relations extérieures a présenté au conseil des ministres un projet de loi autorisant la ratification de l'accord du 30 novembre 1979 concernant la Sécurité sociale des bateliers rhé-

Conclu sous les auspices du Bureau international du travail, cet accord vise à améliorer la protection sociale des personnes qui travaillent à bord des bateaux naviguant sur le Rhin, en coordonnant les législations des sept pays principalement intéressés : six pays riverains (France, Suisse, R.F.A., Luxembourg, Belgique, Pays-Bas) auxquels s'est joint le Royaume-Uni.

#### CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITÉ DES AGENTS DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a présenté au conseil des ministres un projet de loi ratifiant et modifiant les ordonnances du 31 mars 1982 relatives à la cessation anticipée ou progressive d'activité des agents de l'État ou des collectivités territoriales.

Les dispositions concernant la cessation progressive d'activité, qui facilitent, pour les fonctionnaires les plus âgés, la transition entre l'activité et la retraite, et ouvrent ainsi des possibilités de recrutement pour les plus jeunes, seront prorogées jusqu'au 31 décembre 1984.

La création d'un fonds de compensation, alimenté par une cotisation de 0,2% sur le montant des rémunérations versées par les collectivités territoriales, facilitera le fonctionnement de ce système en ce qui concerne leurs agents.

#### RELATIONS DE LA FRANCE **AVEC LES PAYS** DU SUD-OUEST PACIFIQUE

Le ministre des relations extérieures a rendu compte du voyage officiel qu'il a effectué dans trois pays du Sud-Ouest Pacifique.

1. - C'était la première visite d'un ministre français des relations extérieures en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il était bon que la solidarité qui existe entre ces deux peuples et le peuple français füt manifestée dans d'autres circonstances que les guerres mondiales où

concouru à la défense de la France et de ses alliés.

Les deux démocraties sont, d'autre part, proches de celles de l'Europe occidentale de bien des manières. Les intérêts communs, la volonté de coopération peuvent et doivent donc être exprimés plus activement, comme d'aillers les premiers ministres australiens et néozélandais en ont marqué le souhait au cours de leurs récentes visites à Paris.

IL - La visite du ministre des relations extérieures en Indonésie, venant après celles de plusieurs membres du gouvernement, a permis de confirmer les perspectives très encourageantes pour les relations entre nos deux pays.

#### DE LA DÉCENTRALISATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF.

nale a présenté au conseil des ministres une communication sur les grandes orientations de la décentralisation du système éducatif. I. - Les délais fixés par la loi à

Le ministre de l'éducation natio-

la décentralisation territoriale seront

- Pour les transports scolaires, les compétences seront transférées aux départements on aux services responsables des transports urbains à la rentrée 1984;

- La décentralisation des établissements d'enseignement public (écoles pour les communes, collèges pour les départements, lycées pour les régions) sera réalisée pour la rentrée 1985.

#### **MESURES INDIVIDUELLES**

Le conseil des ministres du 30 novembre a adopté les mesures individuelles suivantes :

- M. Michel David, inspecteur général de l'administration, est nommé chef de l'inspection géné-rale de l'administration.

- M. Marcel Chalet, inspected général de l'administration, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite.

La mise au point des textes d'application fera l'objet d'une large consultation durant le premier semestre 1984 et les représentants des collectivités intéressées seront

associés à leur préparation. II. - La déconcentration de l'administration de l'éducation nationale au profit de ses échelons régionaux et départementaux est déjà largement engagée. Elle sera renforcée, notamment pour la gestion des personnels. La gestion des enseignants du second degré, à l'exception du recrutement et des mutations, relèvera progressivement de la responsabilité des échelons

III. - Les établissements d'enseignement bénéficieront de pouvoirs accrus dans les domaines administratif, financier et pédagogique. Ils auront ainsi la possibilité de définir, dans le respect des prescriptions et des objectifs nationaux, un projet adapté aux situations locales et à leurs besoins spécifiques.

#### COMMÉMORATIONS AU COURS DE L'ANNÉE 1984

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, a présenté au conseil des ministres une communication sur l'organisation des cérémonies nationales qui marqueront, en 1984 et 1985, le quarantième anniversaire de hauts faits de la Résistance et de la libération.

Seront notamment commémorés, en 1984, les deux débarquements de Normandie et de Provence, ainsi que la libération de Paris et de Strasbourg.

Dans le même temps, débuteront les cérémonies marquant le soixantedixième anniversaire de la première

guerre mondiale. Ces diverses commémorations se dérouleront sous l'égide d'un comité d'honneur placé sous le haut patronage du président de la République et présidé par le premier ministre. Une commission exécutive, dirigée par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, et des comités départementaux, en assureront

الأنوعات بوالصار عصادات عراها عاما ساحطا the second of th

the first the experience with the property of the second لها معيية يددر التحياة الدائد and the second second and the same of th الرواز فأبيسانها المدارات المدارة المحاربات 

députés ont adopte le set

Commence of the Control of the Contr

Marie Carrier and State State Control of

magnifik in in were warden in gen ficht.

- Andrew - - - - Age - compage - - - -

many the same of t

The substitute of the state of the same of

-E-

جيولان ليكون

26 . 25

April 1965

As the stops

را ب با بالایترات

ب معرود د

مين في الرقيق و الرابع الماسية. مين في الرقيق و الراب

ART BUNGALOWS

The section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se

No. Maria Company

-Marin States

Commence States

Section 1 Section 1 Section 1

ويستنها والمتلاف والمادات

The state of the state of

The second was a few

the way

Service Control

ير دويد

 $\frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} \frac{1}{2} \frac{$ 

3-3-4

And the second of the second o

William Control eren en en en man Talling The State of the S Karana Arana da Arana

en les est The second secon

Artist Branch

The second

್ ಇಂದ್ರಾಣಕ್ ಸ್ಟ್ರಾ

والمحاد المصادات

The second second second second second

A CONTRACT OF THE PROPERTY OF

the same for the same of the s

A service of an executive of the service of the ser

مع و ها آموندی انتخاب استان و در به میاندی از اینست این این این استفادی در اینت اینتخابی این این این این

الأفضور فالتاريخ فيتنفو فيالوها والإرار

المراجاة والأداري المتعادلات والمعاد المعادة المعادة المالية

The second commence of the control o

التكافية القيم الهواري المتكورة والمتكورة المتحدين

عيد دمي المنيي متحصر الكائيات يعلم ددالتي

A control of the cont

and appearance of the

Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Servic

And the second s

And the second s

1 3 3 4 5 5

11.5

.i ~

6.7

.=-

· 10.50

 $\mathbb{F}_{1,2,2,2}$ 

....

The second secon

والمعارض والمراجع والمراجع والمتعارض والمتعارض والمتعارض A the state has been assessed to the season A STATE OF STATE WAS A STATE OF STATE OF e destruction of the second of A ME SERVE CONTRACT OF THE PERSON OF

the Same State of Business of gal

والمراج والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف The second secon 機能性: 数据

The second was properly and the second المراج المستحران المجارات والمالية والمتالية والمتالية and the second s يو د و د ويو همان د د وورد مورد ويو. د و د و د ويو همان د د د ويو د ويو ارد المسابعة على المراجعة المسابعة على المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

The second secon The second secon the second secon a tutor a lang again again

Fight to week states A Transfer Early STATE SHOWER The section is an expense of And the second s

and the property

The summer than the distance when to design the second second the office of the

the state of the state of A CONTRACT OF STATE O The state of the second

State of the second contracts

...

## SOCIALISTES

and the second of the second o

## pas d'alternative e du gouvernement

THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY O The second secon E - deep of the second transfer to the Marketine service and the # Was to see the second Many Mangarage Street on the Committee of the Committee o 要の = 表であるかego The same of the sa The same of the sa W STATES THE STATE OF THE STATE may a surprise of the second second The second secon Totally . Far 

Aur Beach with

American Subject policy

April of the second

والمراج والأراج والمجاد

Anti-Track to the state of process

\*音楽の中では14年後の16日本と

where the segment of progress or to

Total grade grade gast in the control

The management of the control of

والمحارب والمتاج والأعوام والإنجاج

swychraeth combining of the process

coeffect consettle a North

Some amount of a contract of

Ferner (95 105 Deliver)

ies that lour as

Paragraphs of the amages of the

つき システルニアス・1

sust diverting group to the end of

A 44 P. T. B. C. C.

Approved position of the first

्रेक्ट देता । इस्ट क्रिकेट के प्राप्त कर के

 $(\varphi_{T}, \varphi_{T}) \triangleq \varphi_{T} + e^{-i\varphi_{T}} e^{-i\varphi_{T}}$ 

April 18 Super State Sta

A Brazilian Company

the way of the service of the service of

were property to some

North Assessment Commencer Control

We have the second seco

BUTTH PARLET

Explainment Francisco (2)

Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan

The process of the second seco

may a series of the series of

encyclopers of the control of the co

4 . . . .

a Maria y

Commence of the Commence of

CHARLES CARREST CARROLL

🚘 Areganije in translation the training of the property of THE SHOP IN LAND OF THE PARTY O ±<del>/40 € € € € €</del> Attorney you are a second or and the Agency of the control iiw£ . . . **2号 (Minus)** (Apple of the property of the And the second s The strength of the strength o 7 (1-1) (A)

Mark . Control of the Contro The state of the s The second secon to any the second of the secon i. Same The state of the second The state that the same of the same and the second of the second o was en solide maillon de l'alliance

横脚高端性 徳 後 しない いちつむージェー・ 40 4 4 5 5 (素質的では)の 強まな 

where the first service are a present when च्चा कर व्यक्तका जा الرياسية المجالب المسابة ي ددف چه A. C. A. Mary, M. FA Agree . ne promote de سراصت الدوناة يتجدمني

Application of the second 1986 · 1985 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1986 · 1 4 5 3 Te 13 1 4 لهادوه الموليوا وا and the property of the growing to the Service Control

Sept of get 1. Aug SE Store tier week and the first e and a com-والأوادية فيشو المعادة Mary Mary 1999 the same the training 축 August Telescope ا الأداري الإنجام الإن والأفصوبون April 1988 W.

aran e on garagestation A 1 22 5 200 ent garan est وستنجز والأراج will go zign it After وبك عدد سوي . . . هور وعدر رين

market land to A CONTRACTOR SALES graphic about the Appendix of the Control of عيلا شارساني ENGINEERS THE

#### EXPRESSION ORALE MAITRISE DE SOI COURS LE FEAL 🚙 ran as idi. and the second was been because the second the second seco

## Les députés ont adopté le second projet sur le IXº Plan

#### Une sollicitude mal récompensée

Le projet de la deuxième loi du IX Plan a éé na des rares textes législatifs, en matière de plunification, adopté par l'Assemblée natiopale saus que l'exécutif ait recours à la procédure da vote bloqué. Ce « geste politique » n'a sas contraint le gouvernement à voir son texte profondément modifié par la représentation nationale. Le pouvoir socialiste n'a pas non plus retiré de cette initiative tout le bénéfice politique qu'il aurait pu en attendre.

Cette « sollicitude » à l'égard du Pariement n'a, en effet, désarmé en rien les critiques de l'opposition, qui, au contraire, a vivement critique le projet mais aussi ironisé sur le faible nombre de députés socialistes présents pendant les débats.

L'opposition n'a pas su gré au gouverne-ment d'avoir accepté plusieurs amendements

. • LA MODERNISATION

péenne industrielle.

**■ LA RÉNOVATION** 

DE L'INDUSTRIE

A la demande de M. Charles Fè-

vre (U.D.F., Haute-Marne), il est

précisé qu'un « effort particulier sera engagé pour accroître la trans-

formation nationale du bois »; et à

Hauts-de-Seine), qu'en tout état

de cause l'épargne populaire que

constituent les livrets A de caisse d'épargne et les Codevi sera proté-

gée » M. Michel Barnier (R.P.R., Savoie) fait ajouter un sous-

programme sur la coopération euro-

DU SYSTÈME ÉDUCATIF

Par 328 voix (P.S.-P.C.) contre

159 (R.P.R.-U.D.F.), l'Assemblée

refuse de préciser que celui-ci sera

« diversifié et pluraliste ». A la de-mande de la commission des affaires

culturelles, il est indiqué que ce plan

devra éviter que certains jeunes

« soient dépourvus de toute qualifi-

cation », que la préscolarisation ne

devra pas « négliger » les besoins du

monde rural, que les « conditions de fonctionnement » de l'école élémen-

taire devront être transformées et

surer une « rélle égalité d'accès » à

qu'un effort devra être fait pour as-

l'enseignement technique « pour les jeunes gens comme pour les jeunes filles ». Le gouvernement fait voter

un amendement prévoyant que la

durée de formation des instituteurs

et des professeurs d'enseignement

général des collèges sera portée à

quatre ans. A la demande de M. Paul Chomat (P.C., Loire) et de

la commission des finances, il est

précisé que l'enseignement agricole

devra - combler son retard - et réa-

liser sa « parité » avec l'enseigne-

sociale des jeunes (mission

La commission des affaires cultu-

relles fait préciser que FR3 devra

accorder. - là où le besoin existe,

une large place à l'expression et à

la promotion des langues et

M. Chomat fait préciser que celle-ci repose - à la fois sur la di-

versisication des approvisionne-

ments energétiques et sur une pro-duction nationale couvrant 50 % de

Deux amendements du groupe so-

cialiste précisent qu'un taux de

croissance « le plus élevé possible » sera recherché, notamment pour

DE COMMUNICATION

• INDUSTRIE

cultures régionales ».

INDÉPENDANCE

la consommation >.

● EMPLO

ÉNERGÉTIQUE

വെ വ്വാദ്യവാഗം

celle de M. Parfait Jans (P.C.,

ET L'ÉPARGNE

émanant de ses rangs, ne préférant relever que les refus opposés du gouvernement sur trois points jugés par elle essentiels : le « pluralisme 'scolaire », l'inscription, dans le projet, d'un engagement chiffré sur la politique du logent et la libération des prix industriels.

L'adoption de l'amendement du R.P.R. visant à assouplir les conséquences du franchissement de « senils » de nombre d'emplois, dans l'application des dispositions du droit du travail, n'a pas suffi, et de loin, à équilibrer la

« sage » que ce qu'aurait pu laisser prévoir l'adoption, par la commission des finances, d'amendements très contraisment à " La majorité, en revanche, a été plus titres, déposés par M. Dominique Taddei

(P.S., Vancluse), rapporteur du projet. Le gouvernement a systématiquement sous-amendé les principaux de ces amendements, supprimant toute notion d'obligation on d'engagement dans leur rédaction.

En l'absence de M. Taddei, retenu loin de l'Assemblée par de véritables raisons personnelles, M. Jean-Paul Planchou (P.S., Paris), qui le remplaçait, a accepté très facilement de se ranger à l'avis du gouvernement.

Le P.C. a participé avec application au débat, déposant, comme à l'accoutamée, plusieurs amendements qui lui ont permis de déveopper ses thèses, notamment en matière fiscale. Si bien que le R.P.R. et l'U.D.F. ont, ne de coutume, voté contre le projet, que le P.S. et le P.C. ont adopté.

JEAN-LOUIS ANDRÉANI.

#### programme. L'opposition tente, en vain, de faire intégrer la notion d'ex-ploitation familiale à l'axe retenu • MESURES FINANCIÈRES

Retraites. - A la demande du P.C.F., l'Assemblée précise que la pour la stratégie agricole et alimen-• tendance au renforcement • de la constitution de retraites privées - ne saurait mettre en cause le rôle et l'importance des régimes obligatoires de retraites de base et comnombre possible d'exploitations viaplémentaires ».

> Système financier. - Les députés socialistes sonhaitaient que des contrats de plan soient conclus entre l'Etat et les établissements financiers bancaires et non bancaires. dans le cadre de la participation du système financier à la réalisation des orientations du Plan. A la demande du gouvernement, il est précisé que de tels contrats « pourront » être

> Prélèvements obligatoires. - Les députés socialistes souhaitaient que, pour le printemps 1984, le gouvernement précise « l'évolution du volume et de la structure des prélèvements obligatoires d'ici à 1988 ». C'était tout simplement, demander au gouvernement de définir très précisément et très rapidement ses intentions en matière de fiscalité... M. Le Garrec s'est opposé à l'amendement, mais a promis de présenter plus tard, . les projections triennales sur l'évolution du volume et de la structure des prélèvements obligatoires ».

Enfin, l'opposition a tenté en vain de faire préciser dans le texte du projet que « le retour à la liberté des prix industriels est urgent et indis-

J.-L. A. et Th. B.

#### sance économique risque de ne pas suffire à elle seule » qu'un effort l'amélioration de la « compétitivité dans et par la solidarité afin de « très important sera réalisé pour mener à bien une politique globale maintenir en activité le plus grand

LOGEMENT

taire agro-alimentaire, à savoir

L'opposition tente vainement de

faire insérer dans le texte un objectif

chiffré - « un niveau d'activité pro-

che du rythme de quatre cent mille logements par an ». Soumis, sur la

demande de l'opposition, à un scrutin public, l'amendement est repoussé

par 323 voix (P.S.-P.C.) contre 158.

L'Assemblée précise, à la de-

mande du P.S., que les objectifs

fixés pour « associer le secteur pu-

blic à la réalisation des objectifs de

solidarité et d'intérêt général » so-

rout contenus dans les contrats de

plan conclus entre l'Etat et les entre-

prises publiques. Toutefois, à la de-

mande du gouvernement, cette dis-

position ne sera pas explicitement a obligatoire ». De même, l'Assem-

blée précise, à la demande du gou-

vernement, qu'une • information ré-

gulière des régions » sera assurée

par les sociétés nationales à propos de ces contrats de plan, alors que les

députés socialistes souhaitaient qu'il

s'agisse d'une « concertation régu-

lière - et obligatoire.

CONTRATS DE PLAN

**ETAT-ENTREPRISES** 

de l'emploi ». La commission des finances fait indiquer que « le gouvernement ren-contrera, dès le début de la période d'exécution du Plan, chacun des partenaires sociaux pour favoriser la mise en œuvre des accords portant sur la réduction du temps de travail et la nouvelle organisation du travail ». Celle des affaires culturelles fait ajouter que la réduction accélérée du temps de travail bénéficiera aux travailleurs postés et à ceux des entreprises « introduisan d'importantes innovations technolo-

parvenir, à la fin du Plan, à un taux

supérieur de 1 point à celui ob-

servé en moyenne pondérée chez nos

partenaires de l'O.C.D.E. ., et que

c'est « dans la mesure où la crois-

durée maximale pourra être abaissée par la loi. M. Barnier fait adopter un amendement pour lequel le gouvernement s'en est remis à la - sagesse - de l'Assemblée, prévoyant « un amenagement des seuils créés par la législation du travail pour qu'ils ne constituent plus des obstacles à

giques ., mais contre l'avis du gou-

vernement, elle fait préciser que la

L'Assemblée nationale a ensuite adopté, sans modifications notables, les P.P.E. (plans prioritaires d'exécution) nº 10, « Mieux vivre dans la ville » (le Monde du 30 septembre), nº 11, « Moderniser et mieux gérer le système de santé » (le Monde du 28 septembre), et nº 12, « Améliorer la justice et la sécurité ».

#### ÉNERGIE

Le gouvernement a fait un pas, à l'occasion de ce débat, en direction ment général. Le gouvernement fait des missions locales chargées de fa-ciliter l'insertion professionnelle et Le texte précise désormais que « l'objectif d'indépendance conduit à viser que la production nationale soit en mesure de couvrir au moins la moitié de la consommation » et que « en tout état de cause, l'Etat maintlendra en francs constants l'effort financier fait pour les bassins charbonniers ».

#### · INDUSTRIE

Sur proposition du P.C., l'Assemblée insère dans le texte prévoyant des « actions vigoureuses en faveur de l'industrie permettant à la modernisation industrielle de se développer rapidement - une phrase tionnant la volonté de « rendre l'industrie plus attravante à la ieunesse », notamment « par les conditions de rémunération et de tra-

 AGRICULTURE, INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES ET ACTIVITÉS LIÉES A LA FORÊT

Sur proposition du P.S., l'Assemblée ajoute la mer à l'intitulé de ce

#### Le Sénat approuve le budget des relations extérieures

#### M. Chandernagor évoque un prochain « compromis » sur l'élargissement de la C.E.E.

Les sénateurs favorables à l'adop-tion des crédits relevant du ministère des relations extérieures (le Monde du 9 novembre) out été des plus nombreux dans la nuit du mercredi 30 novembre au jeudi 1º décembre, pour donner au Quai d'Orsay, « les moyens de son action », selon l'expression de M. Claude Chesson. La majorité sénatoriale qui n'a pas cru bon de demander un scrutin public pour faire rejeter ce projet de budget. L'approbation des prévisions de dépenses pour 1984 ne signifie pas pour autant que soit réalisé le concensus sur la politique étrangère du gouvernement que le ministre des relations extérieures avait explicitement recherché dans ce même hémycycle lors du débat du 7 novembre (le Monde du 9 novembre) et dont son prédécesseur, M. Jean François-Poncet (Gauche dem., Lot-et-Garonne) avait constaté l'absence. Pour M. Jean Moinet (Gauche dém., Charente-Maritmime), rapporteur de la commission des finances, deux raisons justifient l'adoption des crédits aux services généraux et diplomatiques : ils corrigent - - autant que possi-ble - - les effets de la dépréciation du franc sur l'action diplomatique et culturelle extérieure; les priorités qui privilégient l'action audiovispelle extérieure et l'assistance aux Français de l'étranger, - paraissent bien orientées . Le second rapporteur de la commission des finances. M. André-Georges Voisin (app. R.P.R., Indre-et-Loire) est lui aussi favorable à l'adoption des crédits affectés à la coopération et au développement, mais sous réserve de précisions quant au financement de

l'opération menée au Tchad. La proximité du sommet d'Athènes, qui s'ouvre le 4 décem-bre, explique que M. Claude Mont (Un. centr., Loire), rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, sera part des craintes que lui inspirent les - mesures - qui pèsent sur la C.E.E. C'est également Poccasion pour M. Paul Alduy (ratt. adm. à l'Un. Centr., Pyrénées-Orientales) d'exprimer ses réticences sur l'élargissement de la Communanté au Portugal et à l'Espagne, qui, dit-il, se traduirait par une diminution de 40 % des revenus

agricoles des régions sud de la france. Pour M. Philippe Madrelle (P.S., Gironde), une - Europe forte saura accueillir - ces deux pays, « jeunes démocraties qui souhaitent unir leur avenir » à celui de l'Europe. Favorable à l'élargissement, il souhaite qu'en soient créées les conditions et qu'une politique méditerranéenne nouvelle soit définie pour éviter la déstabilisation des pays réverains

Leur répondant, M. André Chandernagor, ministre délégué chargé des affaires européennes ne nie pas qu'à côté de l'accord sur le vin et du règlement sur les fruits et légumes, il reste des . dossiers importants à résoudre ». Mais, déclare-t-il, « la négociation est ouverte depuis cinq ans . Et il ajoute : - Il faudra qu'elle arrive à son terme. (...) Il faut comprendre la susceptibilité légitime [de l'Espagne et du Portugal] qui frappent à la porte de la Communauté. (...) La négociation ne peut s'achever que sur un compromis. .

Au-delà des craintes, il y a les critiques que suscitent les options du ministre des relations extérieures. Ainsi, M. Paul d'Ornano (R.P.R., Français de l'étranger) comme l'avaient dénoncé ses collègues à l'Assemblée nationale (le Monde du 10 novembre) déplore la « politisation - des services du quai d'Orsay et l'adaptation par le gouvernement de détestable politique administrative - en vigueur aux Etats-Unis, à savoir « le spoil-system ».

S'appuyant sur l'adjectif « ubuesque» que M™ Véronique Neiertz (P.S., Seine-Saint-Denis), rapporteur de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale avait utilisé pour qualifier la situation qui prévalait à la Direction générale des relations culturelles, scientisiques et techniques (D.G.T.S.T.). M. Jacques Habert (non inscr., Français de l'étranger) au nom de la commission des affaires culturelles, regrette l'insuffisance des movens - notamment dans le domaine de l'enseignement et de l'action linguistique - de la politique culturelle extérieure de la

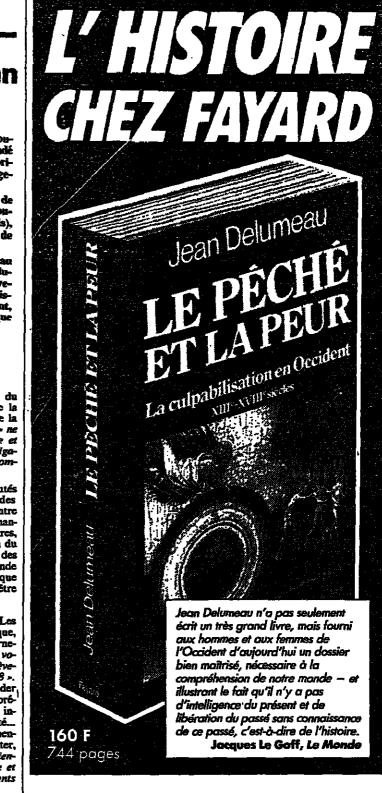

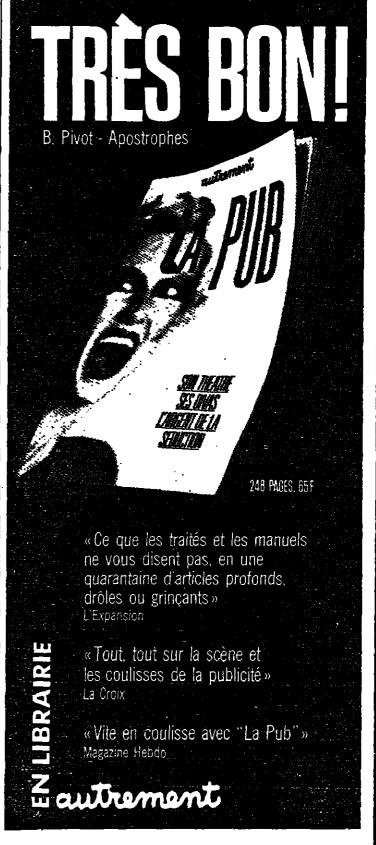

## Les Codevi et les collectivités locales

Quelques jours avant l'examen en séance publique du projet de deuxième loi du IXº Plan, les députés de la commission des finances, toutes étiquettes confondues, proposaient que les « surplus » dégagés, par rapport aux objectifs initiaux, par les comptes de développement in-dustriel (Codevi), puissent être affectés, sous forme de prêts à taux bonifiés, aux investissements productifs des collectivités locales.

M. Jean Le Garrec, secrétaire d'Etat au Plan, se déclarait favorable à cette proposition rendue possible par le succès des Codevi, qui ont rapporté en un mois quelque 25 milliards de

Entre-temps, M. Le Garrec a e discuté avec d'autres ministres », qui l'ont convaincu qu'il n'était, somme toute, pas très prudent d'anticiper sur les e flux » à venir du Codevi, même

75 X

si le « stock » de départ permet tous les espoirs. Au demeurant, affirmait dans les couloirs de l'Assemblée M. Le Garrec, il faut prendre garde à ne pas « dévier » par rapport aux objectifs initiale-ment définis.

Bref, un peu gâné, le secré-

taire d'Etat s'est opposé à l'adoption de l'amendament de la commission des finances, contraignant M. Jean-Paul Planchou (P.S., Paris), pour la commission, à une soudaine volteface. M. Le Garrec indiquait toutefois, après le rejet de l'amendement, qu'il n'avait pas « fermé la porte », et qu'il y avait là une « réflexion à engager ». Dans les couloirs de l'Assemblée, le revirement de M. Le Garrec était interprété moins comme une réaction de saine prudence que comme une victoire du Tré-

J.-L. A.

## société

#### Radio Passe-Muraille

De notre envoyée spéciale

Tours. - «Alla? Boniour. papa... » La voix joyeuse à l'antenne reste sens réponse. L'enfant est décu. Pourtant, il sait que son père l'entend. Portée par les ondes, l'information passe les murs de la maison d'arrêt. Dans sa cellule, le père écoute, sur sa hors. Radio Transis-Tours, 93,6 MHg, émet un jeudi sur deux, de 19 à 20 heures, « Des deux côtés du mur », à l'intention des détenus de la ville. Les familles téléphonent en direct mots volés au silence qui font passer le temps jusqu'au prochain parloir. e En avant, la musique... », Adrien Desanges, speaker bénévole, passe « Johnny pour Marc de la part de Pierre », Oum Kalsoum, « la mamma du monde arabe. pour Ali de la part de sa sœur », du rock qui efait partir aux Amériques ».

L'émission naît en avril 1983 « pour ouvrir la prison et la faire connaître à l'extérieur ». De bouche à creille, cela se sait vite. Le parloir, le courrier, font le reste. L'émission est très écoutée. Cinq, six lettres arrivent, filtrées, de la prison : « Merci d'apportei un bol d'air dans le bocal de la détention. » Radio Transis-Tours, la première radio libre de la ville émettant depuis 1979, ouverte à tous, « sauf aux Krishna et aux fascistes », sollicite la collaboration de ceux qui circulent librement dans la prison. Viennent à l'antenne un visiteur, un aumônier, un psychiatre, des étudients de l'association GENEP!, qui donnent des cours aux détenus. Le

style plait. Encore faut-il faire sortir l'information - la vraie. Un soir, arrive un témoignage par de mystérieux détours. Il est lu à l'antenne. Le ton est sobre : «Je n'accepte toujours pas le fait de devoir baisser mon slip quand on l'exige. Pour eux, c'est de la routine, ils ne voient même plus ce qu'il y a d'humiliant et de dégredant dans ce geste ∢normala. Les relations avec les surveillants pourraient être tout autres. Mais hélas, il v a cette peur, cette méfiance, ce peu de considération pour nous qu'on leur a inculqués et cette répression qu'on exige d'eux. Vous êtes le coin qui forcera la porte du silence. »

#### Rien à cacher

Après ce témojonage, les coups de téléphone pleuvent. La réaction ne se fait pas attendre. L'information, soit, si elle est constructive 
 . Mais si des lettres sortent sans passer par la censure, rien ne va pius, M. Jean Gomez, directeur de la maison d'arrêt, demande à rencontrer les animateurs de Transis-Tours. C'est le refus. « Si M. Gomez » des choses à dire, qu'il le fasse à l'antenne, comme tout le monde ». L'émission ne veut pas être accusée d'être téléguidée par l'administration pénitentiaire. L'affaire en reste là.

L'été arrive. Un soir, se présentent, sans crier gare, à l'an-

Amsterdam. - Une lettre ano-

novembre, sequestraient

nyme devait finalement sceller le

sort des malfaiteurs qui, depuis le

M. Alfred Heineken et son chauf-feur, libérés, sains et saufs, par la

police néerlandaise dans la matinée du mercredi 30 novembre. Pendant

les trois semaines qu'a duré la déten-

tion des deux hommes, les policiers

et la famille Heineken avaient reçu

plus de sept cent cinquante rensei-gnements. C'est le renseignement

numéroté 547 par les enquêteurs qui

finit par donner la clé de l'affaire :

envoyé probablement le 23 novem

bre, il mentionnait les noms de trois

personnes qui se livraient à des acti-vités douteuses dans un atelier d'assemblage de bois situé dans la

zone portuaire, à l'ouest d'Amster-dam. Deux des trois personnes dont

faisait état la lettre anonyme étaient

La police a vite constaté que l'ate-

lier d'assemblage était le lieu de ren-

contre des principaux suspects de l'affaire Heineken. Elle connaissait

les identités des ravisseurs – tous de

nationalité néerlandaise et souven

unis par des liens de sang. – mais

elle décida, en étroite collaboration avec la famille Heineken, d'obéir à leurs exigences. Quatre messages, au moins, ont été échangés, dans les-

quels les ravisseurs désignèrent plu-sieurs endroits où un policier en civil

le transfert de la rancon et trouver

des photos des captifs prouvant que ceux-ci étaient encore en vie.

connues de la police.

Après avoir libéré M. Heineken et son chauffeur

la police néerlandaise arrête vingt-quatre personnes

De notre correspondant

fut rien.

femmes.

tenne Bernard et sa femme avec un bouquet de fleurs. L'homme d'arrêt. Il aime l'émission. « Toute la colère accumulée pendant trois ans, tous les coups de poing non donnés », il les hurle au micro. Le directeur est mis en

Mais à la maison d'arrêt, le directeur et son personnel n'apprécient pas. Au fil des émissions, Transis-Tours persiste et signe, La situation se calme. Début novembre, le collectif écrit au garde des sceaux. M. Gomez bloque le courrier des détenus destiné à la radio et aurait suspendu la vente des postes munis de la bande F.M. à l'intérieur de la prison. Qu'en est-il ?

Portes ouvertes à la maison d'arrêt. M. Gomez n'a rien à cecher. Il veut faire « plus que du cardiennage » et s'v emploie. « Voyez vous-même.» Au 2 de la sue Henri-Martin, derrière un mur vieillot et anodin, s'ouvrent les grilles du « pénitentier ».

#### Filtrage

Tous les auptidiens entrent sans censure dans la prison, Matches de football, conférences, concerts de rock, s'ajoutent parfois au passe-temps le plus courant des détenus : la radio. « Ah, la radio ! » M. Gomez branche son magnétophone. Surgissent des phrases captées sur Transis-Tours... < Vous avez peut-être dû entendre un bébé. Fais-le parler, ton bébé. C'est censurá, les bébés. On va lui en mettre plein les oeilles à ce M. Gomez. En plus, il est reciste. Je vais lui dire pour qu'il en bave. » Le directeur coupe le son. « Vous laissez passer sans réagir ? Il faut alors préciser ce à quoi on sert. Aux yeux des magistrats, nous sommes chargés d'un certain filtrage. » Pour des raisons de sécurité, toute information qui entre et qui sort est contrôlée. Les détenus ne sont pas des anges. Demère le message le plus anodin peut se cacher un « tuyau », un plan d'évasion. En sera responsable « le personnel qui fait barrière pour la société », souligne M. Gomez. Après cette demière émission, la vente de F.M. a bien été suspendue pendant une semaine. Mais les lettres à destination de Transis-Tours n'ont « jamais »

Fin novembre, l'affaire est close. L'administration pénitentiaire, saisie, a précisé les rtions. Le courrier à destination de la radio est filtré comme tout autre. Mais la Roerté d'écoute est garantie. L'onde, insable, contourne les murs et le règlement de la prison...

**DANIELLE ROUARD.** 

\* Radio Transis-Tours, 43, rue Lamartine, Tours. Tel.: 05-62-60.

Le lundi 28 novembre, la rançon,

Les sacs furent déposés près d'un viaduc, le long d'une autoroute, aux environs de la ville d'Utrecht. Ils devaient être jetés dans un puits préalablement creusé par les malfai-

eurs dans le talus, débouchant sur

l'accotement de la route qui passe en dessous du viaduc. La attendait la

voiture des malfaiteurs qui charge-

rent le butin dans une fourgonnette.

Une fois la rançon payée, la

famille et la police attendaient la libération des otages. Mais il n'en

La police néerlandaise prit alors,

mardi matin, à 5 h 30, la décision de

donner l'assaut à l'atelier d'assem-

blage de bois. Les policiers y décou-vrirent deux cellules, dans lesquelles

se trouvaient M. Heineken et son

chauffeur, enchaînés au mur par des

menottes, vêtus de pyjamas. Au même moment, à Amsterdam et

rons, la police arrétait vingt-quatre

Une partie de la rançon a été

retrouvée : 3 millions de florins. Il reste à récupérer plus de 24 millions environ. Mais la famille refuse tou-

jours d'en révéler le montant exact.

« Il faut éviter que des personnes telles que M. Heineken « alent un

prix -, expliquait le conseiller juri-dique du brasseur.
 RENÉ TER STEEGE.

en coupures de 100 florins, 100 D.M. et 500 F français, fut

chargée dans des sacs postaux.

#### LA « CAISSE NOIRE » DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE

#### M. Roger Rocher est écroué

M. Roger Rocher, ancien président de l'Association sportive de Saint-Etienne (A.S.S.E.), a été écroué, mercredi 30 novembre, à la prison Saint-Joseph de Lyon à l'issue d'un interrogatoire dirigé par le juge d'instruction, M. Patrick Desmures, responsable du dossier de la « caisse noire » du club. inculpé avec cinq autres dirigeauts, le 16 novembre 1982, pour «faux et usages de faux, abus de confiance et abus de biens sociaux». M. Roger

Rocher a rejoint en prison M. Louis Arnaud, ancien vice-président du club, arrêté le 10 novembre dernier. Le développement de l'affaire tourne à la confusion du plus célèbre président d'un club sportif français. Ses protestations véhémentes, ses déclarations « sur l'honneur », n'ont pas suffi. Trop de mouvements de fonds douteux, reconstitués par des experts judi-ciaires, ont fait naître de sérieux doutes quant à l'intégrité de M. Rocher.

#### « Ne m'appelez plus président »

Lyon. - Le public gardera l'image d'un conquérant assis sur le capot d'une voiture et descendant les Champs-Elysées après... la défaite des « verts » en finale 1973 de la Coupe d'Europe de football. Le regard volonatire, le verbe fort. M. Roger Rocher, le • président à la pipe », n'était pas un expert en relations publiques. Ses colères, ses

sautes d'humeur, étaient aussi célè-

bres que les succès sportifs de .

Puis, à partir de 1976, comme l'écrira plus tard l'entraîneur Robert Herbin, M. Rocher, arc-bouté sur sa volonté de faire de son club le premier en France capable de gagner une coupe européenne, sacrifiera à la folie des grandeurs : recrutement de vedettes, dépenses excessives. Le malheur a voulu que trop de monde, pendant trop longtemps, se soit accommodé d'un tempérament « mégalomane » qu'on ne se gêne plus pour évoquer ouvertement anjourd'hui. Pourtant, ce caractère despotique n'explique pas complètement la chute spectaculaire du pré-

M. Roger Rocher avait tout: le pouvoir, la gloire et l'argent. Il n'a plus le pouvoir depuis dix-neuf mois. issionné de son poste de président de l'A.S.S.E. le 18 mai 1982. La gloire et les honneurs se sont estompés tout comme se sont clairsemés les rangs de ses « fidèles ». Quant à l'argent... C'est dans ce domaine que sont portées contre lui les plus graves accusations par les

De notre correspondant régional

enquêteurs et les magistrats chargés du dossier. Un dossier qui devient, jour après jour, une - affaire

#### « Je dirai toute la vérité »

M. Rocher a trompé tout son monde, à commencer par les organi-sations du football professionnel. Une lettre – qui figure au dossier – fait état de son indignation véhé-mente et outragée en réponse à une demande de la Ligue nationale de football, soucieuse de voir les clubs assainir leur comptabilité. Le scandale qui a suivi remettra les protestations à leur juste place : 20 millions de francs de mouvement en quatre ans à partir d'une « caisse noire » créée sur son initiative et gérée par trois personnes : lui-même et les époux Arnaud.

« Je dirai toute la vérité à la justice de mon pays. - Cette profession de foi martelée à plusieurs reprises devant la presse lui a garanti, longtemps, un large soutien populaire. Un appui qui prendra même des formes extravagantes au cours d'une assemblée générale « historique » du club - le 5 décembre 1982, - lorsque les supporters du président lui firent un triomphe en tant que désenseur « de la morale et de la famille », capable d'éviter que le club ne devienne « une pétaudière ».

Il est très rare, en matière de délit financier, de voir un inculpé incar-

céré un an après la signification des délits retenus contre lui. Des : faits nouveaux - sont intervenus. Interrogé sur des points précis qui nécessiteront des « investigations supplé-mentaires », M. Rocher aurait eu, mercredi, toutes les peines du monde pour justifier les sommes qui ont transité sur un compte bancaire stéphanois, un compte de bons de caisse anonymes. Les magistrats s'intéressent notamment à une somme d'un million de francs environ qui se trouverait, aujourd'hui encore, « à l'abri » dans ce fameux compte, receptacle « discret » de la « caisse noir » du club dans laquelle M. Rocher a largement puisé pour ses besoins personnels. Les langues sont déliées. Les protestations d'honnêteté « sur l'honneur » n'ont pas paru suffisamment convaincantes au magistrat instructeur.

Dans les jours à venir, le juge Desmures, très soutenu dans ses investigations par la section financière du parquet de Lyon, va procéder à des confrontations entre MM. Rocher et Arnaud, mais aussi avec l'épouse de ce dernier. Dans quelques semaines, les joueurs et les salariés qui ont bénéficié des « largesses » de M. Rocher seront, à leur tour, convoqués par le juge d'ins-

Triste sin d'une grande épopée sportive. • Ne m'appelez plus président, ie ne le mérite pas «, a confié M. Rocher mercredi matin à l'un de

CLAUDE RÉGENT.

#### LA MARCHE CONTRE LE RACISME

#### Le « inch Allah ! » du cardinal

La marche pour l'égalité et contre le racisme, à trois jours de l'arrivée à Paris, bascule : une poignée de jeunes immigrés deviennent, soudain, un enieu national, et leur colonne fraternelle, en rase campagne entre Auvers-sur-Oise et Pontoise (Val-d'Oise), est le dernier endroit

M. Jack Lang, ministre de la culture, de retour de Grèce le matin même, déjeune, mardi, avec les quarante marcheurs : rendez-vous est pris pour « l'après 3 décembre ». Le lendemain, le cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, les encourage à l'heure du café, au départ du cortège devant la petite gare d'Auvers : « Tenez bon, gardez les nerfs, leur dit-il en serrant les poings, Vous avez raison à cent pour cent. - Tout sourire, Mgr Lustiger donne des poignées de main, interpelle les marcheurs sur leur moral et ceux-ci le remercient courtoisement de sa venue : « Il ne faut pas dire

**SQUATTERS** 

**DANS LA RUE** 

« écolos », les « manifs » n'étaient plus ce qu'elles avaient

été. Celle-ci, organisée par les militants des vingt associations expulsées le 25 novembre de

l'ancienne usine qu'ils squat-taient à Paris au 116 de la rue

des Pyrenées (20°), n'a pas

Jeudi matin à l'aube, vêtus de

combinaisons immaculées, les trente musiciens de l'Urban Sax

(formation expulsée de la rue

des Pyrénées mais qui doit égayer... le Noël de l'Elysée) donnaient le ton.

Juchés sur la ridelle d'un ca-

mion, soufflant à pleins pou-mons dans leurs saxos, éveillant

les riverains, ils remontaient la

rue des Pyrénées jusqu'à la place Gambetta. Là d'autres mi-litants édifiaient devant la mai-

rie un muret de briques et de plâtre symbolisant le côté

« constructif » de l'action des as-sociations de la rue des Pyré-

nées. D'autres encore déchar-geaient d'un camion-benne des dizaines de caisses en carton auxquelles ils mettaient le feu.

Cette action rappelait les des-tructions auxquelles se seraient livrées les forces de police lors de l'expulsion du 25 novembre.

D'un côté, commentaient les

organisateurs, le gouvernement

exalte l'initiative et la vie asso-ciative, de l'autre, lorsque nous faisons preuve d'initiative, il ré-

prime et détruit. Nous ne reste-rons pas dans la rue les bras croisés.

manqué d'imagination.

Depuis l'effacement des

merci, reprend l'archevêque, la thisants, militants C.G.T. on ly-france est votre pays, vous vous céennes d'un comité antiracisme. Ils battez avec raison pour y être respectés. Vous ne méritez ni faveur ni frontière consacré à leur marche.

gainez, on arrive - que les marcheurs portent tous en badge, et tient un'instant la banderole unique · Vivre ensemble avec nos différences .. et enfin, griffonne ces quelques mots sur un carnet tendu : Soyez des hommes et des femmes de paix, vous recevrez la paix. » « Cette paix, lui répond Abdou, un étudiant marocain, j'espère qu'on l'aura un jour. » « Inch Allah! », conclut Mgr Lustiger.

Les nombreux journalistes et photographes présents l'auront, entretemps, entouré. Mgr Lustiger seprête volontiers à ce jeu, lui qui, à l'intention de la presse, avait préparé la déclaration suivante : • J'ai appris, a-t-il affirmé, que des litres d'essence avaient été déversés dans la cour de la cité Gutenberg, à Nanterre. L'incendie qui s'est déclaré a blessé grièvement trois ensants, et. naturellement, il n'y a pas apparemment de responsable. Cela est-il

#### Vigilance

Les marcheurs s'interrogent sur ce soudain intérêt. « Tu es venu pour Lustiger ou pour nous? », demande l'un d'eux à une journaliste. Tous restent vigilants face à la presse lorsque, par exemple, une chaîne de télévision les filme à Persan-Beaumont, à côté d'inscriptions benbellistes : - Qu'ils ne nous prennent pas pour des gamins sans cervelle, prévient Youssef, notre marche est celle des jeunes issus de l'immigration. Un point, c'est tout. - Mais ils restent, pour la plupart, décidés à utiliser, cette fois-ci, ces médias qui les auraient toujours combattus. . Nous en avons besoin, dit Djamel, pour le réveil qu'on veut

Et ils en profitent : ils évitent, puisque la presse est là, de répondre à ce cafetier qui, sur leur passage, lance le slogan « la France aux Français », et le porte-voix peut bien se taire quelques instants, le temos pour Franco-Inter de faire son travail. Ils se laissent complaisamment photographier au pied de l'hôtel-de-ville de Cergy, sous les regards bienveillants de cinq cents sympa-

susciter. . . Profitons-en . lance

Tahar.

se jettent sur le numéro de Sans

Après tout, ces micros tendus sont Mgr Lustiger, un peu sollicité il autant de gages sur l'avenir, de est vrai, épingle sur son chandail, à preuves de leur succès. Paris attend barde éternel du quartier Latin, est venu à Pontoise, mercredi soir, en éclaireur avec son orgue de Barbarie. . Nous avons joué à pile ou face avec la France, déclare Farouk, mais c'est nous qui avons jeté la pièce et il sallait qu'elle tombe du boπ côté. »

NICOLAS BEAU.

(1) Beur : arabe en argot des jeunes.

#### « Ni Noirs, ni Arabes »

M. Jacques Pélegrin, poursuivi pour avoir refusé de vendre un appartement à M. Bocar Thiam, de international en poste à Washington. a été condamné, le 30 novembre, à 2 000 francs d'amende par la dix-septième chambre correctionnelle de Paris. M. Pélegrin avait précisé à l'agent immobilier qui s'occupait des transactions qu'il ne désirait céder cet appartement « ni à un Noir ni à un Arabe ». Il était poursuivi pour refus de vente d'un bien à une personne en raison de son origine raciale (le Monde du 25 novembre). M. Thiam obtient 5 000 francs de dommages-intérêts et la LICRA le franc symbolique

 Meurtre à l'ambassade. - Des policiers de la brigade criminelle ont interpellé, le 29 novembre à l'aéro-port de Roissy, M. Serge Segura, vingt-huit ans, deuxième secrétaire de l'ambassade de France à Luanda (Angola), ramené par avion, ainsi que le corps de sa victime, à la suite d'un drame qui s'est déroulé le 26 novembre dans les locaux de 'ambassade. Au cours d'une violente dispute survenue entre M. Segura et son collègue, M. Philippe Noël, chiffreur, qui lui reprochait d'avoir des relations avec sa femme, M. Segura, frappé par son antago-niste, lui avrait planté un conpe-papier dans l'abdomen.

La blessure de M. Noël aurait semblé d'abord superficielle au médecin français qui le laissa rentrer chez lui, mais le blessé succomba le lendemain, peut-être à une crise car-diaque, a affirmé son adversaire.

M. Segura, conduit devant Mm Claudine Le Chanu-Forkel, juge d'instruction à Paris, a été in-culpé de coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner, puis écroué à la prison de la Santé.

#### 

# sans

Le magazine Photo fait mine de s'incliner. Le tribunal de Paris a ordonné que les deux cent en vente sojent retirés des kiosques. Aucun problème, a répondu la direction de ce mensuel sur papier glacé qui mêle chotographies d'art et d'actuaments de police, où l'on donne à voir, dans le dernier numéro, la cadavre de la jeune hollandaise dépecée par l'étudiant japonais fraccé de démence. Aucun problème, puisque les ventes, en quelques jours, ont quasiment épuisé le tirage.

Alors même que le tribunal de Paris a ouvert une information iudiciaire contre X... cour ∉ violation du secret professionnel, vol et recel de vol », le groupe éditeur Filipacchi (*Lui, Playboy*, Paris-Match, Télé 7 jours, etc.) annonce qu'il réimprime le magazine sans les photographies fois de plus, ce groupe, comme le confie un conseiller de sa direction, a ∉ franchi les limites à ne pas dépasser, parce qu'il est difficile de savoir jusqu'où l'on peut aller s...

L'utilisation de la photographie dans la presse relève d'un art difficile. Entre publier une photographie exclusive ou la jeter au panier, point de solution intermédiaire. Les journaux jouent à quitte ou double. Le « ronron » ou le « choc des photos ».

Et c'est ainsi que la justice en vient à être saisie sur-le-champ, ou à intervenir d'elle-même. Car la force d'affirmation d'une photographie est telle qu'il n'y a pas de droit de réponse qui tienne. Aucune photographie ne peut venir contredire, attenuer ou gommer les photographies parues dans Photo. Et que vaudraient quelques lignes imprimées comparées à la puissance et à la violence des clichés? Conclusion : seuls le retrait de la vente, la saisie, le pilon, peuvent valoir réponse.

Particulièrement, du moins. Parce que le mal, si mal il y a, est fait dès lors que la diffusion du iournal a commencé. Joëlle Aubron, militante d'extrême gauche, l'a éprouvé. Alors qu'elle était en prison, Paris Match a publié d'elle, en 1982, d'anciens l'époque, que la justice ordonne que les pages en cause scient débrochées. Peine perdue : l'hebdomadaire s'était déjà largement vendu. Le tribunal, saisi sur l'heure, aussi rapide soit-il est encore trop lent.

#### Un pouvoir considérable A leur manière, nombre de

vedettes ont découvert à leurs dépens que la photographie bénéficie de facto d'une sorte d'impunité. L'actrice Miou-Miou poursuivant Paris-Match pour la publication d'une photographie de sa fille. la famille de Jean Gabin attaquant le même journal pour avoir publié la photo de l'acteur sur son lit de mort, et tant d'autres, se plaignant d'atteinte à la vie privée, ne peuvent espérer que des dommages intérêts. C'est-à-dire tout, sauf un droit de réponse approprié.

Que dire des familles dont les enfants périrent en juillet 1982 dans un autocar près de Beaune ? Hara-Kiri, journal e bête et méchant », tourna cette tragédie en dérision par des montages photographiques assortis de bulles « humoristi-ques ». Saisie, la justice a relaxé la société éditrice du joursi pour des reisons... juridiques.

Les pouvoirs publics sont-ils impuissants ? Le ministre de l'intérieur peut, lui, en vertu de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949, interdire sans appel la vente aux mineurs d'un livre ou d'un journal, les interdire à l'affichage et à l'exposition ainsi qu'à toute forme de publicité. Pouvoir considérable. Car ce texte, appliqué à la lettre, peut asphyxier toute publication. Au-delà de la photographie et

de l'image, la production cinématographique est aussi susceptible d'être soumise à interdiction. Le ministre de la culture peut s'opposer à la distribution de tout film, comme le prévoit le décret du 18 janvier 1961. Six longs métrages (un français, cinq étrangers) ont ainsi été écartés en 1979 des grands écrans. M. Jack Lang n'a jamais eu recours à ce décret de 1961, meis rien ne le lui interdit...

LAURENT GREILSAMER.

L'image droit de réponse

> The second secon a service of the first . . ranger mit en on A. Landerstein C. C. man and the state of التقريق فيلا أناجه أأنا البار A STATE OF THE STA

The second secon

a maria

بهلاكتها بعقوا وبالمستدرين

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

The second secon

ء وهسيون جنريي

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

Strang and the second

ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF

The second secon

graph and a second

A STATE OF THE STATE OF

٠.\_

-- :

. . .

¬\_ --

709.

12.

4 and 10 
Pag .,,

·---

•••••

. .

-:

. .

. .

 $p_{t^{1}}^{(k_{1},\ell_{1},\ldots)}$ 

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

...

-1...

A Park Mary 18 18 18 18

- programme the single فراهيا موجود مدوو and the second of the second of the second The second second second The second second

men and the second

BOOK ST.

A COMMENT OF THE STATE OF

344 -- 4 B

المناج والمناجع والمناسم

يها وجد الأوراء وردرو

— in the ∀46.55°;

فالمنحواء عنجاليهو

معارف کید بھارت

أأنا ويمنون بدوا المروب

المحاجبية أأرا مجوراك

Section of the second

Burg - massachte field

Distance when I

ومع تا ومسجود

The paper of the section with

Section 1965

چ -دد بر <sub>معنی</sub>

ئۇڭى ئىروتى<u>سى</u>

Companies on special

End Marketine

Topologica - Alexander - Alexa

And the Amilian in

3000

AT PHONE



1.44

11

\* 11

\* 3 4

Üź

**培** 65 (1)

 $\bar{\eta}$ 

144

🥦 海集活力 🐇

\* 22.

44 . Fatt

Page 1

**新新**《苏斯·孟尔·金

李·李·李·安·安·安·

## RÉGIONS

PHOTOS CANTERES

L'image

Sans

droit de réponse

Martin a part

Street of the Control of

は 1000 年 1000 日本日 1

THE BOTH OF SHAPE .

the set of the second of the second

from a view with the

The second of the second

Market Street

And the week of the second

 $\mathcal{F}^{\mathrm{post}}_{\mathrm{post}} = \mathcal{F}^{\mathrm{post}}_{\mathrm{post}} = \mathcal{F}^{\mathrm{post}}_{\mathrm{p$ 

Page 1 Section 1999

್ರಾಕ್ ಕ್ರೀಡಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಸಿ

Brown But But But I was

त्र विद्यालयम् **अस्य वस्त्र ह**्या ।

TO FROM CONTRACTOR CAN BE SEEN

Partition of an including the

General dans income in success

"别好" 去不下不 上面 4.

the solution residence is any

Commission of section representations

CONTROL & MARKED & CONTROL AND A

and the contract of the second second

الخارج الإيار أأجر الإخران الإيوان والإيارات

<u>ಎಸ್. ಜಾರಿ ವರ್ಷ್ಮವರ ನಗ್ಗೆ ನಿರ್ವರ ಪ್ರಚಾರ</u>ಕ

Bright Control of the period of the

الرازاني عالهماه الزعافات فالعكملةست

responding to book of sales to

received arrest of agreets of the original

The mark of a second of the bill

degranda en describba en el c

and some the second second second

Colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colored to the colore

, with the second of the

the recognition of the second

The second second second second

The second second second second second

The stagger of the tree of the stage of

gramma de la composition della 
चार्यक्रमान्त्रकारकः । स्ट्राप्ट

region a per la articipa de la Artic

William State of the Control of the

gramma parameter and the

والمراجع والمناش والمناس والمناسوين

THE REPORT OF MALE AND ADDRESS OF

The second second second second

The residence of the second of

The Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Secretary of the Se

was come and the second

The service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the se

The second secon

THE STATE OF STATE OF

Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

والمرابع والمرابع المساوية

The statement of the second of

But the second second

· 《新述》第二次第四十二年

The second secon

in the second of 
A CAMPAGE A CAMPAGE CONTRACTOR OF THE CAMPAG

THE PLANT AND A SECOND SECOND

The Committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the committee of the co

The second secon

Lighter thanke with the co

TO BEN COME BY STOCK OF STOCK

Burger Harrystee 1995 1996 19

was the contract of the fire and the

them of the street and open out

and the second state of the second second second

times a committee description

م پرست چیون کاف

304 L-

ر، هما

الرباء الشوفار

territorio de la como

क्ष्म

vers Agent

- <del>Karaja</del>, 194

ىن جى⊆ −

>400

# \*5.+

10 1 M' . . .

Fac±

477.2

1.12

ج فإنشج

٠<del>٠, ٠٠,</del>

1.0

l 🅭

---

2 m m mg.

100

8000

-----

# 7s \*

: =

100

--<u>≥</u>≛---

- 55 - 3.

그, 노 \*

#### **UN BUDGET STABLE** POUR L'ILE-DE-FRANCE

Le projet de hudget de la région lle-de-France pour 1984 sera as-sez semblable à celui de cette année : rigneur et stabilité. Les créde priement augmenteront de 9.8% pour atteindre 3 360 mil-Hous de francs; les autorisations de programme pour les années à venir resteront stables en francs courants, et leur montant s'éta-Mira à 2970 millions de francs Pan prochain. An total, les subventions d'équipement représenteront 77 % des dépenses, le reste se par-tageant entre le fonctionnement (5,3 %) et la charge de la dette (17,7 %).

« Cette stabilisation de la dépense globale », a expliqué M. Mi-chel Giraud, président R.P.R. du conseil régional - résulte en premier lieu d'une baisse spectaculaire des subventions de l'Etat aux équipements de transports cofinancés par la région, et en second lieu par la très sensible diminution des apports de l'Etat aux ressources régio-

Les dépenses de l'Etat consacrés aux transports en commun (S.N.C.F. banlieue et R.A.T.P.) di-minueront de 24,5 %, et les investissements de 4,5 %. La dotation globale de fonctionnement allouée à la région croîtra de 4,6 % (francs courants) en 1984 contre 6,1 % cette

L'Ile-de-France, comme les autres régions, subit les effets de la conjoncture qui pèsent sur ses ressources : crise de l'automobile - la région profite du prélèvement sur les cartes grises et les permis de conduire – et de l'immobilier. Ces difficultés s'ajontent à la suppression du plafond légal de densité et de locaux industriels.

Pourtant, M. Girand « veut rester fidèle à sa politique de modération fiscale ». La taxe spéciale d'équipe-met augmentera de 12 % en francs courants. La taxe régionale aux droits d'emregistrement sera relevée de 0,50 à 0,55 %. La progression de l'emprunt d'équilibre sera limitée à 11,2 %, la charge de la dette ne représentant que 7 % des ressources de la région. Pour tenir les engage-ments pris avant le transfert des compétences en matière de forma-tion professionnelle et pour pallier l'insuffisance de subventions de l'Etat à cette occasion, la carte grise augmentera de 19 %.

Les dépenses seront modérées. · L'effort sera maintenu pour les transports ., a déclaré le président du conseil régional : ils bénéficieront de 1 880 millions de francs d'autorisation de programme, dont 774 millions pour les transports en commun et 845 millions pour les transports

A ce chapitre, pourra-t-on pour-suivre les grandes opérations déjà lancées : liaison ferroviaire Vallée de Montmorency-gare des Invalides, gare Saint-Michel, prolongements des lignes 7 du métro à Villejuif, et 5 à Bobigny et de la ligne S.N.C.F. de Cergy-Pontoise à Puiseux ?

Si l'Etat accepte de la colinancer, P-interconnexion ouest , permet-tant de relier les voies S.N.C.F. de Cergy-Pontoise à la ligne A du R.E.R., devrait être entreprise. Pour la route, la priorité reste au bonclage de l'autoroute A 86 entre l'autoroute du Nord (A 1) et celle du Sud (A 6) ; les opérations de dévia-tion de nationale, l'aménagement de la voirie primaire des villes nouvelles et le programme de sécurité des piétons scront continués.

Les autres dépenses correspon-dent aux priorités du contrat de plan: politique de l'eau (les crédits angmenterent de 40%), logement social (+9%), action économique (+57%), réaménagement des friches industrielles (10 millions en 1984) et services mis à la disposition des entreprises (15 millions). Ce projet devrait être adopté les 13 et 14 décembre par le conseil régional.

#### **DEUX MORTS** DANS UNE MINE DE MOSELLE

OLIVIER SCHMITT.

Au cours d'un éboulement, survenu dans la nuit de mardi à mereredi dans une mine de Forbach (Moselle), deux mineurs ont été tués et quinze autres blessés, dont un grièvement. Les corps des deux victimes ont été dégagés aux premières heures de la matinée ce mercredi 30 novembre.

Selou les Houillères du bassin de Lorraine, la veine où travaillaient les mineurs s'est effondrée d'une hauteur de 4 mètres sur une longueur de 55 metres. L'Institut de géophysique du globe de Strasbourg est chargé de déterminer les causes de cet éboniement.

## **DÉFENSE**

### **JUSTICE**

## La réorganisation de l'armée de terre est un moyen déguisé de négocier le retour de la France dans l'OTAN

#### estime un rapporteur R.P.R. du Sénat

La réorganisation, en cours, de de problèmes qu'il n'en résout. armée de terre française est un noyen déguisé de négocier le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN, et cette signification n'a pas échappé aux milieux atlantiques favorables à cette réorganisation qui comble les vœux de l'OTAN. C'est le jugement que porte M. Jacques Chaumont, séna-teur R.P.R. de la Sarthe, dans le rapport qu'il vient de rédiger, au nom de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, sur l'armée de terre en 1984.

« 1983 restera une année sombre *pour l'armée de terre*, écrit le rapporteur sénatorial. 1984 verra la mise en place de la réorganisation de l'armée de terre qui, dans un pre-mier temps, se traduira par l'affaiblissement et la désorganisation du corps de bataille [ce qu'on appelle aussi la [= armée] et la constitution de bric et de broc de la force d'action rapide, ou FAR •.

Face au poids grandissant donné aux moyens classiques dans les doc-trines militaires tant soviétique qu'américaine, le bilan de la législa ture 1981-1986 - sera catastrophique dans le domaine de l'équipement de l'armée de terre française », estime M. Chaumont, qui analyse les engagements de commandes inscrits dans la loi de programmation militaire 1984-1988 approuvée par le Parlement au printemps dernier. « Ce texte pré-voit, ajoute-t-il, un niveau d'équipement calculé au plus juste, dont le rythme de mise en œuvre est dangereusement étalé dans le temps et dont les garanties de financement sont aléatoires » en raison de l'infla-

Analysant le projet de réorgan tion de l'armée de terre, le sénateur R.P.R. estime que ce plan « comporte sans doute plus d'inconvé-nients que d'avantages et pose plus Cette situation est d'autant plus grave que l'environnement international actuel confere une importance plus décisive que jamais à la crédibilité dissuasive de notre système de forces ».

Le rapporteur s'en prend, en termes qu'il juge lui-même . sévères », à trois aspects particuliers de cette réorganisation.

1) La force d'action rapide, dépourvue de tout moyen de transport en propre, ne sera pas en mesure de répondre à sa mission, qui est de porter en quelques heures une contre-attaque massive sur le dispo-sitif adverse, parce que les livraisons et les commandes de matériels répondant à cette vocation se situent à un niveau très bas. « Dès lors que l'adversaire potentiel dispose de moyens classiques au moins trois fois supérieurs en puissance et ennombre aux movens des pays membres de l'alliance atlantique sur le théâtre européen, écrit M. Chau-mont, comment considérer que la menace d'une sorce de moins de cinquante mille hommes, ne disposant que d'armements classiques moins puissants que ceux de l'adversaire, puisse être réellement dissua-

#### Un « mol abandon »

2) La I= armée, dans l'est de la France et outre-Rhin, devrait subir - une diminution drastique de ses moyens », non compensée par la puissance de feu accrue de ses nonveaux matériels.

3) La constitution, à l'horizon 1990, d'une grande unité nucléaire autonome - avec les missiles Hadès, dont l'emploi éventuel sera dissocié de la manœuvre des forces classique. sur le terrain - « paraît également inquiétante ». « La manœuvre des forces était jusqu'alors destinée à valoriser et à préparer le tir micléaire en imposant des concentrations de troupes et de moyens à l'adversaire. Quelle sera, se de-mande M. Chaumont, la valeur militaire d'un tir nucléaire dont la préparation n'aura pas été étroitement liée à la manocuvre? La question est d'autant plus grave que le gou-vernement fait pratiquement l'impasse sur les moyens d'acquisition des objectifs pourtant indispensables à l'efficacité militaire de tout tir nucléaire tactique de portée su-périeure à 100 kilomètres. Le Hadès tire à plus de 350 kilomètres.

A terme, estime le sénateur de l'opposition, - ce mol abandon de notre effort de défense ne peut déboucher - que les socialistes le veuillent ou non - que sur la réintégration de nos forces dans le commandement militaire intégré de l'alliance ou sur une défense européenne pour l'instant impossi-ble » et risquant d'être longue.

La solution de facilité, conclut M. Chaumont, serait le retour dans le commandement intégré de l'OTAN (...) La réorganisation de l'armée de terre conçue comme le moyen de déguiser, puis de négocier ce retour prend alors toute sa signification et acquière une cohérence rui n'a pas échappé aux milieux de qui n'u pus compy.
l'OTAN favorables à cette réorganisation qui comble leurs vœux.

Se perfectionner, ou apprendre la langue est possible en suivant

#### LES COURS D'ANGLAIS DE LA BBC

8. rue de Berri - 76008 Paris

pas com

pour Noël.

expliqué.

DEV :NT SIMPLE.

icro informatique, ce n'est

ué quand c'est bien

comprendre et pratiquer la micro

faire de Science et Vie, appliqué

à la micro informatique.

informatique, au bureau comme à la

maison, voici Science et Vie Micro.

Science et Vie Micro,

d'une grande rigueur scientifique,

des programmes... et dans le Nº 1,

c'est chaque mois, des bancs d'essais

un dossier d'initiation, des reportages,

tout pour choisir son micro ordinateur

Mensuel, 15 F chez votre

POUR NOFE

tout savoir avaut

marchand de journaux.

Science et Vie Micro, c'est tout le savoir

Alors, pour tous ceux qui veulent

La France peut se féliciter de son idée d'elle-même qu'ont les autres : la France des libertés. » patriotisme judiciaire ». M. Robert Badinter i'a dit, mercredi 30 novembre, sur TF 1, où il était l'invité de la nouvelle émission d'Anne Sinclair, . Edition spéciale » (lire page 42 l'article de Claude Sar-

SUR TF 1

Le patriotisme judiciaire de M. Badinter

garde des sceaux, a un poids plus grand que sa force économique ou sa force militaire. Je suis convaincu plus grand qu'elle est sidèle à cette fauve ».

M. Badinter a rappelé que l'œuvre législative de la gauche avait valu récemment à la France l'. admiration » des experts de la com-

mission des droits de l'homme de rante). « La France, a expliqué le l'ONU. A propos de la peine de mort il a estimé qu'elle valait micux que, la « perpétuité perpétuelle ». qui « transforme à coup sur, sans qu'elle a un rayonnement d'autant aucune espérance, des hommes en



#### **ENVIRONNEMENT**

#### Algues radioactives près d'une usine nucléaire en Grande-Bretagne

De notre correspondant

Londres. - Il ne s'agit plus d'une rumeur. Le secrétariat d'Etat à l'environnement a reconnu, le 30 novembre, que le niveau de radio-activité relevé sur des échantillons d'algues sur les rivages de la mer d'Irlande, aux abords de l'usine nucléaire de Windscale, dans le Cumberland, étaient de cent à mille fois plus élevé que la norme... Le porte-

parole qui a fait cette révélation a pris soin de préciser que les risques de contamination était - extrêmement réduits . et que ce taux de ra-

dioactivité n'était - pas excessif -.

Il n'en faut évidemment pas davantage pour relancer le débat provoqué dans l'opinion publique britannique, au début du mois de novembre, par une émission de télévision soulignant la multiplication des cas de leucémie observés dans la région de Windscale chez les enfants de moins de dix ans (le Monde du 8 novembre). La semaine dernière, le mouvement Greenpeace avait affrété un bateau pour transporter des plongeurs qui ont tenté d'obstruer la conduite qui déverse au large certains des déchets liquides produits par l'unité de retraitement de Windscale, une installation compa-rable à celle de la Hague en France. Mais la mission s'est avérée plus délicate que prévu et a dû être interrompue pour ne pas exposer les plongeurs, selon les organisateurs de la manifestation, à . de trop fortes radiations - et pour éviter la saisie du navire, demandée par la direction de ish Nucl (B.N.F.L.).

Les dernières révélations faites par le secrétariat d'Etat à l'environnement surviennent au moment où l'on apprend que des algues répandues dans les champs par des culti-vateurs du Lancashire, il y a trois ans, étaient radioactives. Un rapport qui n'est jamais parvenu aux services gouvernementaux indiquait, alors, que la B.N.F.L. avait ordonné le ramassage de centaines de tonnes de terre contaminée par ces algues récoltées sur les plages proches de l'usine nucléaire de Springfields.

FRANCIS CORNU.

#### ÉDUCATION UN NOUVEAU PRÉSIDENT A L'UNIVERSITÉ **DE PICARDIE**

M. Francis Perdu, professeur de physique dans les disciplines phar-maceutiques, vient d'être élu prési-dent de l'université de Picardie. Cette élection, acquise au troisième tour à la faveur d'un désaccord entre les deux syndicats enseignants de gauche, constitue une surprise.

Au premier tour, nous signale notre correspondant, M. Paul Personne, directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences, candidat du Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNE-Sup.), ob-tenait 19 voix; M. Paul Oudart, professeur d'histoire, candidat du syndicat général de l'éducation na-tionale (SGEN-C.F.D.T.), 13 voix; M. Francis Perdu, representant le courant « Indépendants », 23 voix (il y avait 6 bulletins nuls). Le SNE-Sup. refusant de laisser le poste de vice-président au SGEN, celui-ci maintenait son candidat au denxième tour. Lors d'un troisième scrutin, à la majorité relative, M. Perdu était élu par 31 voix contre 23 à M. Personne et 7 bulletins blancs. M. Perdu succède à MM. Dominique Taddei Roland Perez et Bernard Rousset, tous connus comme adhérents de partis de gau-

[Né le 3 avril 1933 à Amiens, M. Perdu a fait des études de pharmacie à Amiens, puis à Paris, et a obtenu son diplôme en 1957. Ancien interne des bopitaux de Paris, il a été chercheur au CN R.S.

805 CURSOR IF FIFHUM 615 9070 Imputi 620 Code: 552 A\$=97\$(\*\*\*,6-LEN(A\$))&A\$ • 630 Codeadh\$=A\$ 535 GOSUB Hodif 648 GDTO Input

645 850 Association: ! A\$=A\$&RPT\$(\* \*.30-LEN(A\$)) 655 558 Association\$=A\$∵ 665 GUSUB Modif

GOTO Input έ.7¢ 675 Tel: A\$=A\$&RPT\$(" \*,8-LEN(A\$)) 680

685 Tel\$=A\$ GOSUB Modit 699 695 GUSUB Display

700 GOTO Input 705 Adresse: ! 710

A5=A\$5RPT\$(\* ",40-LEN(A\$)) Adresse\$(TFNUH-6)=A\$ 715 720 GBSUB Modif 725 GOTO Imput

730 Opostal: ! lack135 A\$=A\$&RPT\$(\* \*,5-LEN(A\$)) 740 Coostal\$=A\$

745 GOSUB Hodif 750 GOTO Input 755 Burdistr: !

760 A\$=A\$&RPT\$(" ",34-LEN(A\$)) 257 Burdistr\$≃A\$

779 GOSUB Hodif GOTO Input

780 Numerore: 1 A\$=A\$&RPT\$(" ",2-LEN 785 Non=Numpers=VAL(A\$) 770

860 GOSUB Contacts CURSOR IF#12

le Savoir Vivre Micro.

# État complet des lieux à la veille du 3<sup>e</sup> millénaire.

Le plus récent, le plus complet, le plus pointu des Atlas. Ses dimensions sont imposantes: 305 x 455 mm et 520 pages, dont 251 de cartes

physiques et politiques. Objectif: pouvoir assembler et embrasser d'un même regard, un maximum d'informations grace à une codification claire et extrêmement dense. Ses échelles vont du 1/10.000° au 1/270.000.000°. Elles agissent comme un objectif zoom, nous éloignant ou nous rapprochant pour une vision globale ou ponctuelle. Son index, le plus complet, stocke plus de 210.000 noms figurant à la fois sous leur

vocable national (Wahran pour Oran) et dans leur traduction française.

Ses pages thématiques présentent les informations les plus récentes et les plus

souvent recherchées. On n'en compte pas moins de 40 comprenant statistiques, cartes,

L'Atlas Universel, ouvrage scientifique, a été établi en collaboration avec de très grands spécialistes internationaux, dont l'équipe des correspondants étrangers du Monde. L'Atlas Universel Sélection-Le Monde, restera l'ouvrage géographique et cartographique de référence. C'est à la fois un inventaire méticuleux des lieux, un point

historique et un outil indispensable. Il est le plus actuel, le plus utile et le moins conformiste des cadeaux.

Le Monde

UNIVERSE

élection du Reader's Digest

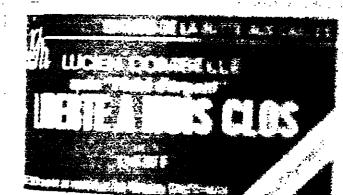

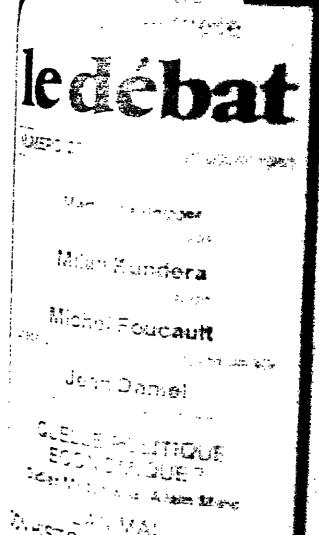

En vente chez votre libraire. Prix public: 795 F.

English with the control of the second

William March Committee

MATERIAL AND STREET

が、 「中華教育を発音を表するという。」 「中華教育を表するという。」

Advertise the straight

Significant Charles and the second of the second

## Une littérature de deuxième catégorie?

Quand les femmes autres). Et puis, comme la réalité est pariois compliquée, ne vaut-il pas parlent des femmes...

7 OICI quatre livres parlant, chacun, de la condition féminine, aujourd'hui. On les feuillette evec une curiosité bien compréhensible. Comment vivent les traniennes (les Femmes en Iran, avant et après la révolution) ? Quelle est la condition exacte des Syriannes, Libanaises, Palestinignies, Yéménites (Ordalie des void ? Peut-on reconstituer les chemins suivis par les membres féminins des Brigades rouges - en Italie, -par les militantes de la Fraction armée rouge, en Allemagne (Mare et les autres) ? Et encore, de taçon plus genérale, que se passe-t-il entre les temmes et la politique (Elles, les autres) >

· Ces thèmes apparaissent passionnants et certains noms, sur les couvertures, semblent prometteurs : tel celui de Rossana Rossanda qui a signé Elle, les autres. (Rossana Rossanda, une des fondatrices du quotidien *Il Manifesto*, était responsable culturelle du P.C.L à l'époque de Togliatti.) On espère donc apprendre beaucoup grâce à ces lectures. Avoir des occasions de se former une opi-

Mais on referme ces ouvrages comme on les avait ouverts. Igno-

rant. De plus, on est agace, inité. Ecrire sur la cause des femmes, serait-ce donc mêler en un brouet indigeste des remarques inarticulée des préches tous azimuts, des résul-tats de vieilles enquêtes, quelques misérables statistiques, non vérifiées (les Femmes en Iran) ? Doit-on se borner à aligner considérations psychologiques, banales, écrits militants et références strictement incompréhensibles pour le lecteur français n'a pas forcément dans la tête les mille épisodes sanglants ponctuant l'histoire du terrorisme (Mara et les autres) ? Suffirait-ii d'effectuer quelques « collages » négligents à partir de conversations aimables autour d'une tasse de thé - ces propos alternant avec des malédictions en tous genres contre Israel, coupable, bien sûr, de l'ensemble des conflits qui déchirent le Proche-Orient (Orde-

A moins que l'on ne se contente de retranscriptions fidèles donnant l'« intégrale » d'émissions radiophoniques qui ont brassé de grandes idées et beaucoup d'air (Elles, les

mieux la simplifier en un reccourci salsissant, comme le font Ida Faré et Fréno Spirito (Mara et les autres) en affirmant tranquillement (p. 209) qu'Ulrike Meinhof a été « condamnée su suicide » ? Trois mots qui remplecent des commentaires un peu plus longs sur les conditions très dures de son emprisonnement, et les circonstances de sa mort, effectivement suspectes.

#### Parler d'autre chose que du deuxième sexe

Eh bien ! non. Tout le monde l'admettra. De tels procédés ne sont pas recommandables. Mais voilà, il est question de fernmes. D'une production visiblement destinée à des femmes, écrite, sauf exception, par des femmes. Les thèmes sont encore dans l'air du temps. Il n'y a qu'à tendre un peu la main pour les saisir et se laisser aller, sans réfléchir ni se

Tout se passe comme si les auteurs, et aussi, sans doute, les éditeurs, étaient convaincus du fait qu'il s'agit là d'une littérature de deuxième catégorie, à laquelle il serait indécent de consacrer trop d'efforts. La collecte des fens, leur dépouillement systématique, l'anatyse, la synthèse, l'écriture enfin ? En bien ! ce sera pour une autre fois, pour un livre qui perlera d'autre chose que du deuxième sexe. On se contentera aujourd'hui d'aligner des mots, des mots, des mots pour ne rien dire... ou si peu.

li est grand temps, apparemment, que les femmes se respectent un peu plus, et comprennent qu'en 1983 un certain type de discours a vécu.

\* LES FÉMMES EN IRAN AVANT ET APRÈS LA RÉVOLU-TION, de Khorram Rashedi, Nouvelles Editions Rupture, 198 p. \* ORDALIE DES VOIX - LES FEMMES ARABES PARLENT, de

Aicha Lemaine. Editions Encre, 368 p., \* MARA ET LES AUTRES -

DES FEMMES ET LA LUTTE ARMEE, Editions Des femmes, 311 p.,

\* ELLES, LES AUTRES, de Ros-

EDITIONS DE LA BUTTE AUX CAILLES LUCIEN COMBELLE après "Péché d'orgueil"
LIBERTE A HUIS CLOS

FFUSION auprès de messieurs les libraires CASTERMAN

revue

bimestrielle

ledébat

**NUMÉRO 27** 

A-1 2

**NOVEMBRE 1983** 

Martin Heidegger

Le rectorat, 1933-1934

Milan Kundera Un Occident kidnappé

**Michel Foucautt** 

Usage des plaisirs et techniques de soi

Jean Daniel

L'heure des intellectuels

**QUELLE POLITIQUE** ÉCONOMIQUE?

Didier Motchane, Alain Minc

L'ANIMAL, SON HISTOIRE ET SÉS DROITS

R. Grenier, P. Yonnet, Kr. Pomian, H. Salt, K. Thomas, J. Revel

Gallimard

#### société

#### L'image féminine à travers l'histoire, l'ethnologie, les témoignages

TUDES historiques ou sociologiques, biographies, témoignages... les livres sur les femmes connaissent une vogue exceptionnelle. Il n'est entre de connaissent une vogue exceptionnelle. Il n'est guère de semaines où ne paraissent des ouvrages dénonçant les discriminations dont elles ont été victimes, ou redressant l'image que la société « machiste » a

Nous présentons, ci-dessous, certains des livres les plus ré-

La Femme dans la Grèce antique, de Claude Mossé

Le rôle de la femme dans la Grèce antique était étroitement limité à trois fonctions : la matemité, l'entretien de la maison et le plaisir des hommes. Cette situation, explique l'auteur, était la conséquence de l'organisation politique de la cité athénienne, où tout le pouvoir était concentré entre les mains des « citoyens », c'est-à-dire s hommes (et encore, pas de tous les hommes...). (Albin Michel, 190 p., 65 F.)

- La Femme et le Bâtard, de Claude Grimmer.

Une étude historique des amours extra-conjugales (prostitution, concubinage, adultère...) et de leur conséquence : la bâtardise. L'auteur y montre que le statut des enfants illégitimes dépend étroitement de l'idée qu'une société, à un moment donné, se fait de la sexualité. Avec, en introduction, un texte d'Emmanuel Le Roy Ladurie sur la relation entre la bâtardise et la notion de pureté chez Saint-Simon. (Presses de la Renaissance, 281 p., 85 F.)

Quand on brûleit les sorcières, de Colette Piat.

Une quinzaine de récits illustrant la longue et sinistre tradition de la chasse aux sorcières, depuis le « temps des druides » jusqu'à la sorcière de Céron en 1830. L'auteur montre que, dans cette chasse, c'est la Femme plus que le Malin qui obsédeit les Inquisiteurs. sses de la Cité, 192 p., 55 F.)

- Du moins je sais aimer, disait Eve Lavallière, de Omer En-

Une nouvelle version de la biographie de cette actrice célèbre des Variétés, née en 1866 et morte en 1929, qui termina sa vie dans la dévotion. Ce livre, écrit par un abbé, est surtout consacré aux dernières années édifiantes de cette existence mouvementée. (Albin Michel, 241 p., 69 F.)

- Quand les taboureurs « courtisaient » la terre, de Marquerite Lecat.

L'auteur, qui est exploitante agricole et expert international de la laiterie, raconte son enfance campagnarde dans une ferme normande. Une jeunesse partagée entre l'entretien des vaches, les travaux des champs et l'apprentissage du latin et du grec (France Em-

Perturbation, ma sœur, de Caty Bernheim.

Le témoignage d'une militante qui a participé à la naissance du uvement de libération des femmes dans les années 1970-1972 (Le Seuil, 183 p., 69 F.)

Qui sont-elles ? de Michelle Coquillat.

Un essai sur le pouvoir et l'influence au féminin. Suivi d'un who's who de plus de deux cents ferames qui « comptent » aujourd'hui dans la politique, les affaires, l'art et la littérature, la presse, l'Université, l'administration, le syndicalisme... (Mazarine, 240 p.,

- Le Matriarcat psychologique des Bretons, de Philippe Carrer.

Une étude d' € ethnopsychiatrie » qui montre que la survajorisation de l'image de la mère chez les Bretons, au détriment de celle du père, peut être à l'origine de certains troubles psychopathologiques menant à la dépression, au suicide ou à l'alcoolisme. (Payot, 190 p.,

 Matriarcat et/ou pouvoir des femmes ? de lde Magli et Ginevra Conti Odonisio. Traduit de l'italien par Mireille Zamattini et

Une étude des différentes théories ethnologiques sur le matriarcat. Les auteurs montrent que celui-ci est en grande partie un mythe inventé par les hommes : dans les sociétés présentées comme matriarcales, le pouvoir des femmes est limité à la famille et ne s'étend pes au domaine politique. (Des femmes. 342 p., 110 F.)

| •                                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                           |       |
| CHIRON-DIFFUSION — 40, rue de Seine — 75006 PARIS                         |       |
| Hivers et printemps de neguére, de Jacques Darcenges *, 597 p             | 69,00 |
| Enchantements sur Rochecorail, de Jacques Darcanges *, 523 p              | 69,00 |
| Les Ronces, de Jean-François Guilloux *, 134 p                            | 45,00 |
| Ces pantins qui nous gouvernent, de Raymond Renard *, 260 p               | 58,00 |
| Marcaithou, illustrations *, 217 p                                        | 53,00 |
| Boni de Castellane : au temps du palais Rose, de Pierre Granaud et Gatien | •     |

EDITIONS DE LA BUTTE AUX CAILLES JEAN GIONO

# sur la pauvreté et la paix

FFUSION auprès de messieurs les libraires CASTERMAN

Chez les Auteurs Associés

# THOMAS MORE

Première édition intégrale et commentée du MAITRE-LIVRE DE NOTRE TEMPS. Charte de l'humanisme et de la société pluraliste.

UN PRESTIGIEUX VOLUME 18 x 24, 784 pages. Tables. Biographie de More, deux portraits par Holbein. Texte original et, en face, traduction nouvelle. Prix Bordin de l'Académie Française. Mame.

AU CHOIX : reliure toile de lin sous écrin 170 F franco. Reliure cuir, pleine peau. Édition numérotée. 400 F franco. Livraisons par retour.

COMMANDES: A. PRÉVOST, C.C.P. 1.462-61 Z Lille ou chèque bancaire, 16, avenue des Fleurs, 59110 La Madeleine - Tél. (20) 55.29.16. Spécimen grafuit sur demande

Un ensemble incomparable de grands textes de la tradition de l'Islam. Des essais pour comprendre le monde d'aujourd'hui. La littérature contemporaine.

#### Enseignement spirituel

de Junayd

Traités, oraisons, lettres et sentences traduits de l'arabe et présentés par Roger Deladrière. L'enseignement d'un très grand maître.

#### Vies des saints musulmans

par Émile Dermenghem Les « Élus », les explorateurs et les fondateurs du soufisme. Édition à tirage limité.

#### Les Omayyades L'âge d'or des Abbasides

de Tabari traduits du persan par Hermann Zotenberg. L'ascension, la gloire et le déclin des Omayyades. L'âge d'or de Bagdad. 2 volumes.

#### Dix Traités d'alchimie de Jâbir ibn Hayyân

présentés et traduits de l'arabe par Pierre Lory. Un grand nom qui domine la littérature alchimique et a fécondé les recherches de l'Occident médiéval.

#### Chants de Mihyar le Damascène

poèmes d'Adonis traduits de l'arabe par Anne Wade Minkowski, préface de Guillevic. « L'allégorie même de la poésie. » Henri Meschonnic/Libération.

#### Le vin, le vent, la vie

poèmes d'Abû-Nuwas traduits de l'arabe et présentés par Vincent Monteil. Seconde édition. Le Villon ou le Verlaine de la Bagdad des « Mille et Une Nuits » qui a chanté le vin, l'amour, les éphèbes et la chasse.

#### Le Vieux de la Montagne

de Habib Tengour Un texte splendide d'un nouvel écrivain algérien.

#### Saison de la migration vers le Nord

roman de Tayeb Salih traduit de l'arabe par Abdelwahab Meddeb et Fady Noun, précédemment paru sous le titre « Le Migrateur ». Seconde édition revue et complétée. « Notre âme est rafraîchie, nos yeux sont lavés, nous n'avons jamais lu cela, nous qui avons tant lu. » Claude Mauriac/Le Figaro

#### Passage des miracles

roman de Naguib Mahfouz traduit de l'arabe par Antoine Cottin. La cour des miracles du petit peuple du Caire. Seconde édition.

#### Les Séances

par Abdelfattah Kilito Que faire des « Séances » inventées par Hamadhanì et Harîrî? Le déchiffrement des textes anciens dit l'état de la culture au présent,

#### L'errance et l'itinéraire

par Jacques Madelain Une lecture du roman maghrébin dans son interrogation essentielle : recherche de l'Être/recherche de Dieu.

Rappel

#### Une pensée anticoloniale de Charles André Julien

Des textes rassemblés par Magali Morsy qui jalonnent la vie de ce « Zola de la décolonisation ». Après les deux grandes émissions de TF1

Sous presse:

Khayyâm : Quatrains Hâfez: Ballades traduits du persan par Vincent Monteil.

> Diwân de Salâma ibn Jandal

traduit de l'arabe par Clément Huart. Tunis et Alger au XVIII<sup>e</sup> siècle

de Venture de Paradis présenté et annoté par J.M. Cuoq.

#### Sindbad

Chez les bons Libraires et l'Éditeur 1 et 3 rue Feutrier, 75018 Paris Tél. 255.35.23 J'aimerais recevoir votre catalogue

| Nom et prénom        | <u></u> |  |
|----------------------|---------|--|
| Adresse              |         |  |
|                      |         |  |
| Ville et code postal |         |  |
| ville et code postal |         |  |

## « Août 14 », « premier nœud » d'une fresque gigantesque

ILENCIEUX depuis bien longtemps, avare de ses interventions dans la presse et les médias, Alexandre Soljenitsyne fait une rentrée spectaculaire, qui ne sera certainement pas que littéraire. Les éditions Fayard — en coédition avec le Seuil, premier éditeur d'. Août 14 », en 1972 — publient, en effet, cette semaine, un livre de neuf cents pages intitulé « Premier nœud : Août 14 », premier tome d'une fresque historique gigantesque qui, lorsqu'elle sera achevée, ne devrait pas compter moins de vingt mille pages !

Ce gros volume, qui n'est pas vraiment une nouveauté, n'est pas non plus une réédition puisque la rersion, rerue et corrigée par l'auteur, comporte près de quatre cents pages inédites, dont le fameux chapitre 22 mystérieusement dis-para de la première édition et qui avait été publié dans « Lénine à Zurich » (Seuil, 1975). Et l'on demeure perplexe devant l'ampleur du projet de Soljenitsyne lorsqu'on considère que ce « premier nœud » n'est qu'un infime point de départ pour cette « Roue rouge » qui va broyer tout son siècle.

L'œuvre est conçue en cinq actes, chacun d'eux ayant quatre - nœuds ». Après « Août 14 », le second nœnd sera « Octobre 16 » (mille pages à paraître fin 1984), le troisième comportera deux mille pages et s'intitulera - Mars 17 - ; le quatrième « nœud » : « Avril 17 » (tous ces titres seront publiés en coédition Fayard-Senil). Par ailleurs, on annonce pour 1985 une nouvelle édition de . l'Archipel du Goulag -.

En marge de « la Roue rouge », Soljenitsyne publie simultanément un chapitre inédit de la suite de sou autobiographie, « le Chêne et le Vean ». Sous le titre « Nos pluralistes », c'est un pamphlet virulent en réponse aux nombreuses attaques dont il est l'objet dans l'emigration. Et un épisode de plus dans l'apre querelle du nationatione russe qui fait rage aujourd'hui. Soljenitsyne, accusé de nationalisme par les émigrés du mouvement démocratique, riposte et les accuse d'être « de mèche » pour crier « Haro sur la Russie ! ».

Enfin, rappelons que le vendredi 9 décembre, Bernard Pivot consucre toute son émission d'« Apostrophes » à l'écrivain qu'il est allé rencontrer dans le Ver-

sujet historique à sa mesure, hésitant entre les décembristes et l'invasion napoléonienne; Soljenitsyne, lui, n'a jamais hésité. Le grand roman historique baptisé la Roue rouge fut conçu à l'âge de dixhuit ans, il prit forme en 1938-39 à Rostov-sur-le-Don (l'auteur était encore étudiant), il fut interrompu par la guerre, la prison, le camp. Mais l'épisode central d'Août 14 l'encerclement et l'écrasement de la Il Armée russe dès la deuxième semaine de la première guerre mondiale - forme un des «chants» du vaste poème que compose et mémorise Solienitsyne pendant ses

En rentrant de relégation, l'auteur retrouva les chapitres rédigés en 1938-39 et, dès que la « parenthèse » des écrits inspirés par le camp, le goulag et le cancer est refermée, il s'attelle à sa grande cauvre : un roman sur la révolution russe dont le premier « nœud » sera la défaite et le suicide du général Samsonov. En 1965, Soljenitsyne arrête un plan pour cette immense construction romanesque: il élabore tration de la narration sur quelques trouve le titre général : la Roue rouge, un titre qui, en russe, a beaucoup d'harmoniques et suggère par

CLSTOI chercha longtemps un sa rudesse phonétique un broie-

Broiement du moulin de l'histoire (c'est le moulin en flammes qu'apercoivent le soldat Blacodarev - sorte de Sancho Panca russe - et le colonel Vorotyntsev - qui serait plutôt Don Quichotte)... Broiement de la locomotive à laquelle rêve Vladimir Lénine, piaffant d'impatience dans la minuscule Suisse... Au demeurant, la roue est un des plus antiques symboles. Roue de fortune, roue d'yeux dans la vision d'Ezéchiel. C'est bien une roue de feu qui dévale sur la Russie dans cette immense épopée que nous promet Soljenitsyne et qu'il baptise curieusement « récit en segments de

Août 14 parut en russe en 1971, à Paris, bientôt suivi de sa traduction française. Miguel del Castillo salua alors une « épopée spirituelle », et Pierre Pascal loua la justesse du tableau social et économique de la Russie de 1914. Dans le « samizdat a s'instaura une polémique sur les anachronismes de l'œuvre. Un théologien orthodoxe, Olivier Cléque religieuse. Le public, lui, s'enchanta d'un roman historique puissant et tragique, véritable poème de l'acte militaire où tous les épisodes - prouesses des simples

soldats, comédie des états-majors, suicide du général vaincu - baignaient dans une beauté baptismale, symbolisée par la forêt prussienne.

Les lecteurs de 1972 le retrouveront en 1983. Mais il s'est enfoncé dans une structure romanesque plus ample et plus ambitieuse. Que s'estil passé entre les deux rédactions du livre ? Proscrit d'U.R.S.S. en 1974, Soljenitsyne s'est établi aux Etats-Unis et a beaucoup travaillé dans les pays, en particulier au Hoover Insti-tute. Lorsqu'il publiera son Journal de la roue rouge, qu'il tient parallèlement à l'œuvre, Soljenitsyne nous dévoilers du même coup sa méthode et ses sources. Mais on peut déjà avancer plusieurs explications sur la genèse de l'œuvre.

Avant de mettre en scène un per-

sonnage historique, Soljenitsyne Mémoires - s'ils existent, - ses discours, ses journaux intimes. Il reconstitue ainsi le « monologue visualise dans les moindres détails d'une journée de sa vie. Pour les chapitres militaires, les emprunts aux Mémoires des généraux allemands (Ludendorff, von François) ou russes (Golovine) sont évidents, et parfois étendus. Pour les chapitres civils ce sont les comptes rendus sténographiques du Parlement, les Mémoires d'hommes politiques (Maktakov, Milioukov), de policiers (Spiridovitch, Kourlov). L'innovation maieure dans cette seconde version d'Août 14 (qui a doublé de volume) est un « flash-back » - à ma connaissance le plus long de l'histoire littéraire - que Solienitsyne sous-titre : « Extraits des nœuds antérieurs ». Ce flash-back occupe presque tout le tome !!.

de remords. Au niveau des fonctionnaires de l'Okhrana, veules, médiocres et insensibilisés (le portrait au vitriol de Kourloy, directeur du les Mémoires de l'intéressé, est un chef-d'œuvre de vacherie). Enfin. au niveau du pouvoir suprême, incarné par un velléitaire, le tsar, et un

nationaliste réformiste, Stolypine. Après des tatonnements, Soljenitsyne a élu Stolypine héros principal de son livre. Sous les feux croisés d'une opposition droguée par le discours (les « cadets » de Milioukov) et des factions hostiles de la Cour, truite, nationaliste et orthodoxe. Solienitsyne a fait de ce grand homme d'État un portrait en pied convaincant et sensible, aux antipodes de celui que Milioukov a

« En Piotr Stolypine... – dès son enfance, autant qu'il s'en souvint. dans le village de Serednikovo, près san russe sur la terre russe ; que le paysan puisse posséder et exploiter la terre de façon que tous deux, l'homme et la terre, s'en trouvent

synienne : le développement d'une Russie austère, réfugiée dans les paysages sibériens. Utopie empruntée au Dostoïevski du dernier Journal d'un écrivain et annoncée dans cassa, par ses réformes, l'antique commune rurale et favorisa l'établisjours en mouvement », par de « drus première rédaction, semble adoucie

ses lecteurs.

Les victimes de ses attaques

ne sont plus, cette fois, ou en

tout cas fort peu, les médias occi-

dentaux, mais les émigrés récents

de l'U.R.S.S., surtout ceux d'en-

tre eux qui se proclament « plura-

listes ». D'où le titre de ce texte

écrit en mai 1982, mais qui vient

soulement d'être traduit en fran-

cais, et dans lequel on reconnaî-

tra, souvent grâce aux précisions

du traducteur (car Soljenitsyne,

s'il cite copieusement leurs

perles, s'abaisse rarement à don-

ner leurs noms), Siniavski, Zino-

viev. Mikhailov. Pliquehtch et hien

d'autres. Ceux que l'auteur ap-

pelle des « messieurs-

camarades », car, avant de pros-

pérer à l'Ouest, ils ont fait carrière comme écrivains, historiens, voire

idéologues au service du régime

communiste. C'est du moins ce

La première idée-force de ce

pamphiet est une défense de la

Russie et de son peuple face aux

calomnies de ceux qui les rendent

responsables de leur malheur.

Non, l'histoire russe ne se ramène

pas à une « passerelle Ivan le Ter-

rible - Pierre le Grand - Staline » :

non, le Russe n'est pas un « Un-

termensch s, un sous-homme qui

a mérité le communisme, quand il

ne l'a pas appelé de ses vœux.

Non, le kolkhoze n'est pas « une

forme d'organisation spécifique-

ment russe », comme l'affirment

Et si Soljenitsyne accepte ja-mais une étiquette, c'est bien

celle de nationaliste-populiste. On

croirait entendre de Gaulle lors-

que, fustigeant l'ONU, « cette im-

nense pétaudière irresponsable »,

il récuse les abstractions suprana-

qu'il leur reproche,

certains émigrés.

etrangers que possible aux tionnellement amoindre). La contaembrouilles révolutionnaires et spon-tanés dans leur fidélité au tsar et à monologue de personnage en est d'églises et d'écoles ».

Nicolas II, c'est l'envers flou de Stolypine: manque d'assurance, formalisme mesquin, horizon rétréci. jenitsyne ont vu en lui un thuriféraire de la monarchie! L'interminable est sans indulgence pour le souverain, que la rupture avec son cousin Willy (Guillaume) trouble plus que la guerre elle-même. « Nicky » est totalement étranger au rêve d'austérité et d'espace qu'incarne un ministre qu'il n'aime pas et dont le meurtre ne lui tira pas une larme.

#### Pour les lecteurs « les plus infatigables »

Ainsi Soljenitsyne, comme Tolstoi, a cédé à la tentation de remonter la chaîne du temps et de la causalité historique. Les historiens pèseront à leur trébuchet la véracité historique de son récit. Nul doute que l'enquête n'ait été gigantesque. Le lecteur s'en convaincra, si du moins il a bon souffle. Deux remarques s'imposent au sujet de cet agrandissement d'Août 14. La première est que l'auteur, dans sa minutie et son ampleur même, donne parfois l'impression d'avoir hésité à tracer la frontière entre vrai et faux, bien et mal, honneur et sement de colons paysans en Sibé- déshonneur, dont pourtant il affirme rie. Soljenitsyne le montre, un an l'évidence. Son « Portrait du monaravant son assassinat, parcourant que » semble incertain. L'opposition une Sibérie prospère, mise en valeur entre structures anachroniques et par des « hommes solides et tou-

agit par un mélange de superbe et surgeons du peuple russe, aussi dans la seconde lou plutôt proporplus ou moins responsable. Cepen-dant, le plus didactique des chapiportrait-biographie de Stolypine. Solienitsyne l'imprime en petits caractères et le réserve aux « lecteurs les plus infatigables ». Cet essai frémissant comporte la plus de Soljenitsyne sur l'histoire de son pays, « histoire rompue » et « mémoire cassée », comme dit

La seconde remarque est que le

déséquilibre voulu, introduit par cet énorme retour en amère a de sensibles conséquences. Il montre le glis-sement général de la société russe vers un « dévoiement » de la pensée et la fascination de la violence. Cet « avant-guerre » miné par la terreur mine à son tour l'immense massif narratif. Si le lecteur de la première rédaction était purifié par une solennelle mise en terre de l'ancienne Russie, si les désordres humains trouvaient leur catharsis dans une sorte de grâce baptismale de la création, le lecteur de la seconde rédaction sortira sans doute inquiet de cette lecture; les grands symboles pacifiants pèsent moins dans l'économie alourdie du livre. Nous y perdons un peu d'harmonie, nous y gagnons une inquiétante tension, très proche de nous, très reconnaissable pour l'homme de 1983. Et ce nœud, nous sentons qu'il va se res-

GEORGES NIVAT.

\* ŒUVRES, d'Alexandre Soljenit-syne, tome III : LA ROUE ROUGE,

#### L'assassinat de Stolypine

Le tome I, c'est le supplice de la Russie ancienne - paysance et chrétienne - battue par un fléau Le tome il, c'est le glissement de toute la société russe vers l'abime, de 1899 à 1914, glissement qui se sinat, le 1° septembre 1911, au Grand Théâtre de Kiev, par un jeune juif, agent de l'Okhrana et militant fonction, Piotr Stolypine.

Ce gigantesque « flash-back » xige, certes, du lecteur une capacité respiratoire peu commune. Mais le montage de l'épisode est d'une puissance admirable. Minute par minute, Soljenitsyne expose le mécanisme de l'attentat, le premier après une accalmie de quatre ans: la psychologie et le double jeu de l'assassin, Bogrov, le laisser-aller et les compromissions des policiers locaux, la complicité morale de l'opinion. l'isolement de Stolypine et l'indifférence, l'inconscience de Soljenitsyne nous saisit à la gorge d'autant plus qu'il fait converger trois univers mentaux vers l'instant de la détonation : celui du meurtrier, celui de la victime, celui de la police. Le terrorisme avait engendré en Russie, après 1915, une littérature greffée sur la terreur : le Gouverneur, d'Andreev, Petersbourg, de Biely, la Vie d'un homme inutile, de Gorki, sans compter les Mémoires ou les récits de terroristes (Savinkov, Guerchouni) ou de policiers (Spiridovitch) Il y avait le terroriste pur ( «délicat s. dira Camus) comme Kalisev et le terroriste provocateur sulfureux, comme Azev, qui fut démasqué en 1909.

Au lieu de succomber à la poétique de la terreur, comme ses prédé-cesseurs, Soljenitsyne reprend le l'intelligentsia, aveuglée par la casuistique de la terreur qui agit sur elle comme un stupéfiant. Au niveau du terroriste, en l'occurrence le fils d'un riche marchand juif de Kiev, qui

• VIENT DE PARAITRE aux Editions Maurice Nadeau Papyrus.

Du bou usage de Soljeuitsyned'Emil Kogan. Un essai de psychologie
politique, qui explore les origines,
l'évolution et les concepts-clés de la OUR un pamphlet, c'est un tionales auxquelles se livrent les refuse l'amalgame avec des ecripamphlet. Soljenitsyne a

Un règlement de comptes

« pluralistes ». beau nous dire que ce En même temps, se conception genre de littérature ne représente de la nation n'est pas obscurantiste : il se défend d'avoir jamais . qu'un dizième de ses travaux. qu'il ne s'est lancé qu'à son corps défendant dans la lecture de tout le sang, ou d'avoir préconisé une ce qu'écrivaient ses détracteurs ethéocratie ». Il adresse, au paset qu'il a hésité avant de « s'emsage, un coup de chapeau aux poigner avec eux », on ne nous juits de l'émigration, « irrémédiaôtera pas de l'idée qu'il y a trouvé blement imprégnés de culture quelque délectation, et qu'il réusrusse », chez qui les attaques plus rares » que chez les autres et qui « voient plus lucidement les défauts de l'Amérique ».

> La seconde grande idée est que les thèmes à la mode - pluralisme des opinions et droits de l'homme, - ne sauraient répondre aux problèmes de l'heure, et à ceux de la Russie en particulier. Non pas que Soljenitsyne parte en guerre contre ces notions avec autant de virulence que contre le reste. Pour lui, le pluralisme n'est pas condamnable en soi, mais it est la preuve de « notre imperfection » à cerner la vérité, nullement le « bien suprême » que l'on prétend : « S'il n'y a ni jugements vrais ni jugements faux, l'homme n'est plus tenu par rien ». le pluralisme devient « le pluralisme des errements et des mensonges ». C'est précisément cela qui « parelyse et laisse sans défense le

Quant aux droits de l'homme, sont tout aussi relativisés. En un paragraphe qui résume bien ses conceptions politiques, Soljenitsyne oppose avantageusement à la revendication de la démocratie absolue les « souhaits raisonnables » suivants : « limiter l'ingérence de l'opinion publique dans les affaires gouvernementales; renforcer le pouvoir administratif aux dépens du parlementarisme : réprimer la propagande du communisme ; débarrasser la police des entraves d'une législation excessive ; cesser de trop insister sur les droits de l'homme, mettre davantage l'accent sur ses devoirs, interdire la pornographie »,

Une conception a de droite » ? Certes, encore que Soljenitsyne

vains russes de cette tendance. Mais d'abord une opposition foncière entre une dissidence intelécrit qu'elle devait être fondée sur giées que sont Moscou et Leningrad, férue d'abstractions politiques, et le peuple profond, confronté aux « vrais et grands problèmes » que sont la démographie, la noumiture, la famille, les traditions. Et Solienitsvne, même re un peu. n'a pastort de regretter de ne voir « jamais un mot de tout cela » dans les écrits de ceux auxquels il s'adresse.

> La où il exagère beaucoup, c'est lorsqu'il critique Pomerantz (un auteur du samizdat resté en U.R.S.S.) pour avoir écarté la voie suivie par l'indonésie dans son coup d'Etat anti-communiste, « car il s'est ensuivi des massacres ». Oubliant que les massacres en Indonésie ont suivi la victoire d'un camp et n'en ont pas été la condition, il juge que cette remarque équivaut à rayer la guerre civile russe de l'histoire. On notera également ses attaques particulièrement venimeuses contre le « malfaisant Siniavski », dont les explications « restent ambigues » sur les conditions dans lesquelles il a été libéré des camps avant le terme de sa peine.

On savait déjà que Soljenitsyne n'est pas l'homme à s'arrêter aux nuances. Ses adversaires non plus, si l'on en juge par la longue liste des épithètes qui lui ont été accolées et qu'il reproduit complaisamment, de « loup solitaire » à « ayatollah de la Russie », de ∉ Grand Inquisiteur » à « apôtre d'un nouveau goulag ». Saluons, en tout cas, son talent intact, sa volonté roborative d'aller à l'encontre des idées recues. Comme il le dit lui même joliment, son probième à toujours été de a résister à la manière de penser des gens intelligents ».

MICHEL TATU. \* NOS PLURALISTES. g'Alexandre Soljenitsyne, traduit par Nikita Struve. Fayard, 80 p., 35 F.

# orbres

"Un passionnant journal intime." Jean-Louis Rambures/Le Monde

Par les villages

Pierre-Alain Cabrero

Le Gynophage

ou Manger la femme est bon pour l'homme

Un exercice littéraire aussi truculent que savant.

Patrick Thevenon, L'Express

en vente chez votre libraire / Trévise

Peter

HANDKE

Histoire d'enfant

poème dramatique

"Une leçon de vie par-delà les désespoirs, le malheur, les cruautés de l'existence? Armelle Héliot/Le Quotidien de Paris

GALLIMARD urf

## **ESPACE**

**PSYCHOPATHOLOGIE** 

sous la direction de Yves PÉLICIER

romica, Tél. : 578-12-92 · 49, rue Héricart, 75015 PARIS

Pierre-Alain Cabrero Le Gynophage

ou Manger la femme est bon pour l'homme

... Un exercice littéraire aussi truculent que savant,» Patrick Thevenon, L'Express en vente chez votre libraire / **Trévise** 

the second secon ...... 4.00

**7579等**1000000

100

The state of the state of

and the Commonweal Commonweal Commonweal Commonweal States

and the second of the second o

was and the second of the seco

were writing of the Roll and the pro-

Service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servic

Tive service de visue des es s

**硬研码5 No. 1** 

F 27 THE Standar San I.

THE TOTAL OF STATE OF

್ಷ್ ಕ್ಷಾಣ್ಯ ಮಾರ್ಗಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ರಗಳ ಸಂಪ

April de la proposition de la compansión de

the book of despreyable for \$100.00

THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

gradients au sumpliata etro a

그녀의 학교를 그렇고요. 스펙을 경험했다는 것이 되는

Here has a part of the following the state of the

Source of the above the page of purchase

الرواط المنطورة المحالية للمحادث والمرااطي فيواد

graph with contract to page factors of

غاد با المارة ما المارة المارة المارة المارة <del>المارة</del> المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة ا

A SAME AND A SAME OF THE PARTY 
We compress as a transfer of

Business and the second

图 g general transport (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1) 10

والمناسبين والمنجمون ووالمعوري

And the control of th

aging a second of the second CHARLES WINDOWS WINDOWS CO.

ಕ್ಷಾಗ್ರೀಕ್ಷ ಕರ್ಮಕ ರಕ್ಷಗಳು ಅನ್ನರು BENNER & CONTRACTOR AND THE RESERVE

glog that the constant

wie wie bei bet mattet beiten Er gruppen Contraction of the pro-

**MACO 经公司盈余**从

ne garageer e e

All control and confidence in subjection

The second secon

- Fee

THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF المن المنظم ا المنظم المنظ the second of th France of the Service of 16.18 Acres ينب ت ڪو . there is gas byon- war-经 "我们是在 Partie (1) 大学 THE SECTION SECTION SET OF SECTION SEC F 8 140 a and the THE PARTY OF STREET Manager and the particular of the second of

SWAM TO THE PROPERTY OF THE re for w CARE THE THEFT IS THE ### --------10 A ... . ----F 14 44 of Mr. same III . E. Breif & Die . . . . .

e comples 声声·\$P\$ ( 3.00 ) ( 3.00 ) ( 3.00 ) ( 3.00 ) Casta Consist to the control to facility to Makes I seem to be a second of the tera ferra una disagamente \$1500000 prompte the same water the print the grama que aux Mijabilita de named forth of a section of the

4 1 4 7,7% a Palesta. \*- **\***- -\_ \*\*\* Acres 6

, <del>2 - 2 - 2</del> - 2 45-F-2 1/2 . 780 m 8. 2 47. المنابع المناسية بمعالي الميضور يتبون الوواجر

ENTE. · 🚓 4.7

ا موال الأوج

synophage consultien pout l'homme ार रेट्स अंगरी जीवर व्यक्ति है Sevenia, L'Express

## au fil des lectures

Poésie et peinture

● Dans ce numéro anniversaire, Création expose « ses peintres », entourés de poètes, d'Albert-Birot à Schehadé. Car la

revue s'est toujours voulue un contrepoint de poésie et de pein-

ture : du moins (la couleur est chère) du trait qui la cerne, ou bien

du dessin pur. On a donc réuni le plus grand nombre de ceux qu'on

peut retrouver dans les vingt-quatre numéros de ces douze an-nées. Certains manquent ; parmi eux, les poetes dessinant : Max

Jacob, Foliain, Segaien. Et Irène Lagut dont nous avons naguère

conté, ici même, la mélancolique histoire. Un des demiers textes

d'Apollinaire fut une préface pour la première exposition commune

de Survege et d'Irène. Cocteau écrivait à propos de celle qui fut la

Un arbre vaut mieux que des marbres

cluse à quelques kilomètres de Picasso qui l'avait aimée. (Création,

sente un bei ensemble de Survage, le Don Cuichotte lyrique de Bertholle, la puissante sanguine sadienne d'Hélion, les petites

toiles de Mousseau, riches de signes... Mais ils sont dix-neuf, avec

une centaine d'œuvres. (Galerie Brigitte Schehadé, 44, rue des

surréalisme, un poème de Soupault, soixante ans après : Je n'ai

plus tellement envie de chanter. J'ai envie de dessiner. Et de lui,

de Breton, d'Aragon, des inédits datant de cette « naissance », ac-

compagnés de leurs dessins, collages, photographies. ( Digraphe, nº 30. 50 F. 146, rue du Faubourg-Poissonnière, 10°.)

neuf ans. Dans le dernier sont publiés dix poèmes de Celan. Et puis

cinq de Martine Brode qui sont d'intenses haïkaïs. Des textes dont

deux - de J.-P. Léger, de J.-M. Bouzat - sont aussi des poèmes.

L'ensemble est accompagné de dix-neuf lavis de Marfaing, Cor-

desse, Ráfols-Casamoda, Tal-Coat. ( Clivages, 46, rue de l'Univer-

sont consecrés aux vitraux de René Dürrbach pour N.-D. de Mé-

zières. Texte théologique, symbolique, mystique, de Giriat avec

quatre-vingts dessins du peintre. (Cahiers de la grive, n∞ 2 et 4 :

ment Poésie-Peinture, ne présente pas moins de vingt-sept poètes

et six peintres avec des reproductions en couleurs. Deux dessins et

Leonor Fini » à travers sa peinture (nombreuses reproductions) et ses écrits, notations autobiographiques et récits poétiques où elle

ne se déchiffre pas moins, ni davantage. (Connaissance des

nette prend la forme d'un texte en « pendant » à trois toiles où

entre et vegabonde le contemplateur. A noter que c'est la pre-

mière fiction ou'on doit à Genette. Elle est un autre hommage, dé-

claré par l'auteur : au bon vieux nouveau roman. C'est dans

Spleen II que pénètre Starobinski pour y saisir chez Baudelaire

« les proportions de l'immortalité ». Enfin, un « peintre de la vie

moderne », celle de 1981, l'Américain Jack Goldstein, s'illustre

avec dix « untitled paintings » : avions de combat dans les nuages,

et un étrange météore fulgurant sur le Capitole. (Furor, nº 9. 1, rue

taxtes de Picabia. (Artère, nº 11, 50 F. 4, rue Torricelli, 17.)

50 F et 60 F. 5, rue J.-Ferry, Charleville-Mézières.)

hommes, nº 100, 42, rue Vignon, 9°.)

du Purgetoire, 1204 Genève.)

Soixante ans plus tard, Marie-Jeanne Durry la découvrit, re-

L'exposition, dont Création se veut aussi le catalogue, pré-

• En ouverture à Digraphe, qui évoque la Naissance du

• Clivages a le tempa pour lui : sept cahiers seulement en

Sous le titre Eva Ave, deux beaux Cahiers de la grive

• Le dernier Artère, revue dont le sous-titre est précisé-

Connaissance des hommes tente une « approche de

Dans Furor, un Hommage à Canaletto de Gérard Ge-

Gravons Irène dans un arbre

Qui grandira jusqu'au Nadir

Car on y voit le nom grandir.

décoratrice de ses Mariés de la tour Eiffel :

nº 4, 40 F, 85, bd Pasteur, 75015 Paris.)

Romans\_

#### Laurence Cossé et les aventures d'une jeune fille

Elle fait des écudes en Avignon, ville du palais-monastère, des vieux hôuds, à deux pas de « la lumière blanche et or qui montait des grèves du Rhône ». La jenne fille qui se raconte dans le roman de Laurence Comé sait tout de suite comment nons prendre. Ce qui lui arrive, les égarements de l'amour après l'Inde. la folie sur une île de la Méditerranée, nous l'entendrons comme les confidences d'une amie. C'est rare qu'une voix aussi juste chante si hien les blessures de l'absolu l

« De Bombay j'allai à Poona, puis à Kurduvadi, puis à Sholapur. » Les mots produisent des images. Ils ont une frascheur qui surprend. Maharajah, cobra, des vaches qui ressem-bient à des biches, ce pittoresque ne pèse pas. Le charme prend. On bai-gue dans les couleurs et les parfuns. Ce décor aurad un sourire, une rencontre. Gentier, a sûr comme le marin, clair comme la vérité première », fait son entrée.

Il vont à Goa, sur la côte de Coromandel, près de Kanchipuram. L'été n'en finit pas. Aimer ? C'est « faire des choses ensemble, simplement ». Mais ils doivent se séparer. Elle lui écrit tous les jours. Elle remplit aussi des cabiers. « J'avais des crayons de toutes les couleurs et des encres, j'écrivais avec une pointe de bambou, un pincean de chevenz, un bec de plume, heureuse. » Il lui envoie des plans d'appartement et d'épargne. Il l'attend à l'aéroport. Dans la ville, novembre et décembre, l'amour

Où fuir l'illusion, tuer le mirage ? Les îles sont des refuges. On peut y tourner entre les murs liquides de la mer. Elle prend le bateau pour Ibiza et, « sur un ordre confus et clair », gagno « une campagne de blés verts, de vignes, de vergers ». Elle march sans trêve, vomit, pleure, a faim, marche encore. Laurence Cossé, en expistion, finit par retrouver son s'écule et se ressaisit. »

L'incandescence de ce livre qui brise à sa façon, douce et impétueuse, « l'infini servage de la femme » dons parle Rimbaud, nous serons peu combreux à en mesurer les vertus Comme chez Leonora Carrington une « chimie de l'identité » y gouverne les échanges. Comme avec Suzanne Lilar, il faut y suivre la poursuite insatiable de l'analogie.

\* LE PREMIER PAS D'AMANTE, de Laurence Cossé. Gallimard, 186 p., 52 F.

#### Le chant profond de Philippe de la Genardière

En trois livres singuliers, Philippe de la Genardière a délimité son territoire : loin de toute narration romanesque, c'est de l'incantation que ces textes tirent leur étrange pouvoir de suggestion. Battue, recherche mythique de l'Eden, vibrair comme la plainte d'un violopcelle. La Nuit de l'encrier était, au fil des heures nocnumes, une traversée de la veille et des songes. Chacun de ces livres, porté par un ample élan lyrique, était construit en cinq chants : on retrouve le même mouvement dans Nostre.

C'est ici la recherche d'un au-delà de l'écriture, une plongée dans toutes

les sensations qui pent-être gardent

#### quelque réminiscence de la vie pré-natale. Cette fascination pour l'élément primordial requiers une langue neuve, une syntaxe heletante. Dans un tournoiement lancinant les images se font écho, les mots prennent une consistance presque maté-rielle : leur couleur, leur sonorité, leur texture, deviennent essentielles. Cinq fois une sourde jubilation dit la tiédeur heureuse des commence-ments, cinq fois elle est brisée par

l'angoisse d'une sécheresse mortelle. Ce brassege apparemment instinc-tif d'impressiona, de pulsions, de symboles surgia de l'enfance (le loup, le bois, le moulin...), prend son sens dans la continuité de la lecture. Peu à peu apparaissent le dessein d'ensem-ble et la contraction du livre, rigou-reuse, musicale. Cet insolite rythme lent donne à cette nostalgique célé-bration de l'«origine perdue» la rau-

MONIQUE PETILLON. \* NAITRE, de Philippe de la Generaldre. Flammarion, 173 p., 65 F.

seuvet.

#### Les fictions magiques de Marcel Spada

Discrète et raffinée, la voix de Marcel Spada exerce sa séduction dans les fictions érotiques de A la fête rouquine tout comme dans les études savantes sur Francis Ponge et les Erotiques du meroeilleuz. Avec les Princes du sang, l'auteur emprunte à l'histoire religieuse des récits dans la chair desquels il infuse son goût d'un fantastique sensuel traité selon une esthétique « où se confondent le réel et l'illusion ».

Le livre est composé de deux trames à l'atmosphère très diffé-rente, mais reliées par des soènes inversement symétriques, tels des reflets dans un miroir. Les « princes du sang = sont, d'une part, Salomé, Hérodiade et Hérode Antipas jouant le jeu mortel du désir et du désert autour de saint Jean-Baptiste enchaîné. D'autre part, nous suivons

Galaad, le « chevalier angélique », à travers les épreuves qui jalonnent sa quête du sacré Grael. De l'une à l'autre intrigue se tissent des réseaux de signes amoureux et cruels, le long d'une trajectoire qui associe la noirceur solaire et la candeur aristocratique dans un identique destin capital : des chefs atteints et tranchés s'écoule un sang qui signale, non sans ironie, une sainteté conquise sur la violence

de l'histoire, du pouvoir et du sexe.

Ce double univers mis en scène par Marcel Spada s'anime intenséts sous les effets conjugués de la stylication et de la vie. Le narrateur accomplit le délicieux et délicat travail du magicien, qui donne sang et sens à figures issues du cadre enchanté où les retiennent pour notre plaisir les enluminures des artistes médiévaux et les tableaux de Gustave Moreau : « Son histoire semblait écrite avant même d'être vécue. »

\* LES PRINCES DU SANG, de Marcel Spada. Fata Morgana, 100 p.

Aphorismes\_\_

#### Jean-Louis Giovannoni le bretteur

Jean-Louis Giovannoni écrit comme les bretteurs d'antan estoquaient leurs adversaires. Ses aphorismes, ciselés comme un crime prémédité, ne laissent aucune chance au lecteur et l'estourbissent pour le

Les mots, pour cet écrivain, ne sont que les préliminaires du silence qui, bientôt, l'éloignera à jamais de l'agitation stérile des jours: «On court, on s'agite, constate-t-il navré. rien que pour faire croire qu'on trouvera la sortie.

Jean-Louis Giovannoni voyage dans les visages des passantes qu'il croise et pare de désirs. Ces femmes transparentes éloignent de lui le triste cortège de ces hommes que l'on réchauffe tous les matins . pour qu'ils arrivent à bonne température à leur travail » et qui sont vêtus de la couleur blanchâtre de ceux qui se croient encore en vie.

La camarde rôde en souveraine dans Les mots sont des vêtements endormis et l'auteur ne craint pas d'affirmer: « On ne meurt pas par simple oubli de respirer. Non, on meurt par peur de trop respirer.

On ne sort pas indemne d'une pareille lecture, où chaque sentence résonne comme une paire de claques. Jean-Louis Giovannoni, qui en une viande fruide sans saveur. a un nau comme celle des veguz qu'on laisse toute une vie dans l'obscurité », jone sa part d'ombre au poker avec le cadavre qu'il ambitionne de devenir.

#### PIERRE DRACHLINE.

\* LES MOTS SONT DES VÊ-TEMENTS ENDORMIS, de Jean-Louis Giovannoni. Editions Unes (Les Escombes, 83729 Trans en Provence), 42 p., 75 F, tirage limité à 299 exemplaires.

 LE PRIX ERCKMANN-CHATRIAN a été décerné à Robert Muller pour son premier roman, Sima, mon amour, édité aux éditions

■ LE PRIX DE LA «CHICO-RÉE » (du nom d'une brasserie fil-loise), créé cette aunée, a été décerné à Annie et Michel Gall pour Adles donc, belle Engénie (Stock).

## Le plaisir de l'impertinence, un roman formidablement intelligent

Aubier

MICHAEL B. PALMER

aux grandes agences

Maissance du journalisme modurne. Les aucères de Christin Oskuni et de Bertraud Poires De

**ICTAGOSTOF** 

Des petits journaux 🚈

Cahiers Confrontation

Pierre Lepape, Les Nouvelles Littéraires

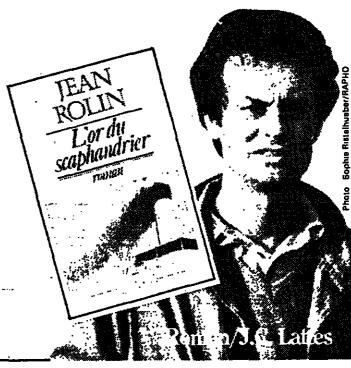

LA PARFAITE LUMIÈRE LA PARFAITE LUMIÈRE EIJI YOSHIKAWA R O M A N

EIJI YOSHIKAWA

<u>"La Pierre et le Sabre"</u> **VOICI LE SECOND** ET DERNIER VOLUME DE CETTE PRODIGIEUSE ÉPOPÉE JAPONAISE



BALLAND



illustrations en noir et en couleurs, reliure toile.

Vous pouvez retenir les 3 volumes de cet ouvrage remarquable au prix de souscription de 765 F, valable jusqu'au 31 Mars 84. Le some "La société" est disponible. Les deux autres parviendront à leurs destinataires courant Avril 84. Chez votre libraire

Documentation ARMAND COLIN 103, bd St Michel sur demande à ARMAND COLIN 75005 Paris

# DANIEL APRUZ Méfiez-vous des arbres

"Si vous aimez les arbres, les vieilles dames, les tendres amours, le fantastique léger, lisez ce livre."

"Un savoureux conte pour grandes personnes qui louche vers Boris Vian et Lewis Caroll." Les Honnelles

CALMANN-LÉVY

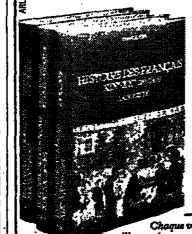

YVES FLORENNE.

DES XIX-XXº siècles Un peuple et son pays La société

#### histoire

#### Léon Blum ou le défaut de la cuirasse L'optique de Louis Guitard n'est

pas la nôtre. Ses admirations vont à Caillaux, à Tardieu, des hommes de

droite. Il pense en particulier que, si

Léon Blum avait accepté la main

que Mussolini lui tendait, un e front latin e eut pu se constituer, avec la

participation de Franco, et que cette alliance aurait contrecarré les visées

expansionnistes de Hitler et fait re-

culer la guerre. C'est oublier que

Mussolini et Franco étaient fascistes

et que c'était pour lutter contre le fascisme, intérieur et extérieur, que

L'Italie avait envahi l'Abyssinie.

Elle aidait Franco à exterminer les

republicains espagnols. Deux types d'hégémonie, rivales mais non anti-

nomiques - l'une latine, l'autre

«barbare», — essayaient de s'impo-ser au monde en balayant tout ce qui

pouvait les contrarier et en particu-lier tout germe de socialisme. On voit mai ce que Léon Blum, même

d'un point de vue tactique, cut été

Il existait un autre type d'opposi-

tion à la politique de Léon Blum, in-

térieure, celle-là, au parti socialiste.

Elle s'appuyait sur le large consensus accordé à la gauche, l'en-

thousiasme du Front populaire, le

dynamisme des occupations

d'usines, pour penser qu'une lutte plus intensive contre les deux fas-

cismes, l'italien et l'hitlérien (alors

que Léon Blum temporisait avec Hi-

tler), un soutien plus déterminé à l'Espagne républicaine pouvaient si-

non éviter la guerre, du moins per-

mettre de l'aborder dans des condi-

S'il est un point sur lequel, au-

jourd'hui, opposition de droite et op-

position de gauche peuvent se rejoin-dre, c'est que, quelle que soit la voie

proposée – accommodement avec Mussolini ou radicalisation de la

lutte antifasciste, - aucune n'aurait

pu être plus catastrophique que celle finalement choisie : des atermoie-

ments, des indécisions et des impré-

Adversaires sur le ring,

copains dans la vie »

C'est là sans doute l'aspect le plus

enseignant du livre de Louis Guitard. Il rappelle à ceux qui ont vécu

qui ne l'ont pas connue, ce que le

comportement de Léon Blum avait

de fluctuant, d'ondoyant, d'indécis,

et finalement de peu sur, partagé

tions plus favorables.

Léon Blum avait été élu.

faire dans cette galère.

 Un essai de Louis Guitard sur les hésitations et les faiblesses du leader socialiste.

OUIS GUITARD a été frappé, comme beaucoup d'entre nous, par l'espèce de déffication entourant la figure et l'œuvre de Léon Blum depuis sa mort. Clemenceau, qui conduisit le pays à la victoire en 1914-1918, reste discuté, mais Leon Blum est statufié, alors qu'il prit en main les destinées de la France, en 1936, avec le plus large consensus populaire et ne put empêcher qu'elle se retrouve, trois ans après, au bord de la débacle. Louis Guitard ne donne pas les raisons de cet encensement qui conduirait à s'interroger sur cette étrange propension de la gau-che à sacraliser ses défaites : la Commune, le Front populaire, Che Guevara, Mendès France, Allende. En revanche, il analyse avec beaucoup de ténacité les causes de l'échec subi par Léon Blum.

> Jean Guenot 85, rue des Tennerolles 92210 Saint-Cloud

CATALOGUE est envoyé gratuitement sur simple demande

LA MAIN COUSUE 224 pages 65 francs

Dix-sept récits dont le premier raconte comment, en brochant soi-même ses livres, on peut se coudre accidentellement la main-

le catalogue permet d'acheter aussi directement par la poste des livres en première parution qu'on peut faire adresser selon son chọix

à une dame gourmande COMESTIBLES

224 pages 65 francs Conçu comme un menu de repas où chaque nouvelle comprend ai

moins un personnage comestible. à celles qui bronzent vite

> LE CHIEN BLEU 224 pages 65 francs

Une île déserte, une Américaine, un écrivain français et un chien

bleu. Insolite et pas toujours chaste.

à ceux qui aiment le polar

LA TOUR DE PAPIER 240 pages 65 francs

Sur la façon dont on écrit

les romans policiers.

à ceux qu'intéresse l'édition

IALMINCE 320 pages 80 francs

Le petit griffon Népomucène sera-t-il le premier lauréat d'un prix littéraire attribué à un livre signé par un chien ?

pour les gourmets LE GOUTEUR D'ENCRES

320 pages 80 francs L'écriture littéraire se dégustet-elle comme un vin de qualité? Qui goûte vraiment? Les valeurs d'étiquette cachent-elles le goût

des encres ? à ceux qui rêvent d'écrire

ÉCRIRE 528 pages 190 francs

Guide pratique de l'écrivain avec des exercices, des conseils et des mises en garde.

un chèque du montant de votre com m ande et vous recevrez les livres par la poste sous emballage cartonné

chez Jean Guenot 85, rue des Tennerolles 92210 Saint-Cloud

#### eidgosoling

#### Louis-Gabriel Gauny, le penseur plébéien

renferment ; on les entend se lamenter et voci-

férer contre les bourreaux qui leur défigurent la

vie. L'esprit pénètre auprès de chaque prison-

nier pour se gorger de ses tourments. (...) Les criminels les plus brutaux ont encore droit à la

pitié, car infirmas dans leur intelligence, pro-

duits de l'asservissement des générations pas-sées, traqués par la misère, ils om mordu dans

le fruit défendu sans avoir recu de conseil

contre leur délit ; les livrer à nos rigueurs expla-

toires est injuste, car ils om la prudence et le bon sens aliénés. On ne doit que les forcer au

bien en les circonscrivant dans des positions

qui, tout en garantissant la société contre leurs

violences, les développent pour l'expiration de

leur peine. Mais la loi ne prend pas le temps

d'épiloguer les causes de la culpabilité, elle

n'est ni physiologiste, ni psychologue : elle

frappe et maudit ceux qui trébuchent à son pré-

toire. Quoique très souvent sauvegarde du privi-

lège, elle professe l'égalité dans ses vindictes

en les justifiant sur des actes matériels, sans

sonder avant l'insanité intellectuelle et la mau-

» On ne vient pas absoudre les coupables,

mais on veuf qu'ils soient traités comme des

vaise éducation du coupable. (...)

TRANGE et attachante figure que ce Gauny, « phi-losophe plébéien » selon ses propres termes. Né en 1806 à Paris, rue du Faubourg-Saint-Antoine, il menrt, quatre-vingt-trois ans plus tard, à 100 mètres de la Parcours de la misère. Pratiquement inconnu de tous, anonyme, il ne fut d'aucune chapelle et ne publia presque rien.

Obscur entre les obscurs, il passa pourtant sa vie dans la lumière - celle-là même de la pensée. Affamé de savoir, écrivant la nuit, résistant de tonte son âme et de tout son corps à la servitude du labeur, il y eut en lui un père du désert égaré dans le siècle des rentiers. Huit cartons d'archives. déposés à la bibliothèque munici-

• Le promeneur sans attaches

« Pour celui qui sait apprécier les biens de la

vie, les rues sont les couloirs et les corridors de

ses appartements, la place est son salon, les

përistyles et les colonnades, où l'ombre et la

lumière se transfusionnent dans leur célesti

tude, sont ses magnifiques salles à manger.

Mille coins pittoresques se trouvent dans les chemins de ronde, dans les rues désertes ou

sur les boulevards de ceinture; terrasses

ombreuses, vieilles allées d'ormes, chaperons de murailles couronnés de lierre, buttes aux

points de vue babyloniens sont autant de

retraites ambulantes, de boudoirs et de rêvoirs

nomades pour le piéton philosophe qui sait

admirer le grand air, tirer le meilleur parti de la

condition et des lieux et comprendre la nature

des choses. Les jardins publics, les musées, les

monuments sont plus à lui qu'à ceux qui s'en nomment les maîtres. Il a son nid plus loin, au

plus heut d'une maison, mais il est le souverain

« En longeant les murs des prisons, on reçoit dans son âme les âmes des victimes qu'elles

• Critique de la prison

pale de Saint-Denis, en portent té-moignage.

Ces textes, dont Jacques Rancière réunit et présente une anthologie, sont, au sens propre, un prodige. On y découvre un anthentique philosophe, dont les analyses concernant le système pénitentiaire, la discipline des chemins de fer ou le travail salarié valent largement celles de ses contemporains.

#### L'enfer réel

Par contrecoup paraissent dérisoires les discours dogmatiques des intellectuels dissertant sur la pensée ouvrière. Rien que pour le trouble que vient y jeter la révolte

spirituelle de Gauny - écologiste et contestataire avant la lettre, préchant la tempérance comme moyen de révolte (« un besoin de moins est une force de plus ») - sa lecture vaudrait la peine.

C'est une guirlande de formules aériennes qui nons attendent. Echappant très subtilement à la -rouille du langage -, cet homme qui reproche à Dante d'ignorer l'enfer réel - celui de l'atelier, qu'aucune poésie ne vient racheter - sait comme mil autre esquisser d'un trait « les ravissantes nonchalances de la liberté », quitter - un lieu triste pour un point de vue babylonien ., et décréter d'une formule sublime : « Pour nous, le printemps est aux ordres

Bien plus qu'un simple docu-ment, c'est un écrivain qu'il nous est donné de rencontrer, dont le style, puissant et précieux, son-tient sans défaillance la comparaison avec les dénommés « grands » de son siècle. Un éditeur aura-t-il l'audace de publier ses œuvres complètes ? On le sonhaite.

En attendant, venue jusqu'a nous du s fond ténébreux de l'ou-bli cette voix qui hier encore dormait muette dans l'archive nous saisit au vif. Nous publions ci-dessons quelques passages de cette œuvre étonnante.

R.-G. P. K.-G. P.

\*\* LE PHILOSOPHE PLÉHÉTEN, de Louis-Cabriel Gauny.
Textes réunis par J. Rancière, Maspero, « La déconverte ». Presses universitaires de Vincennes, collection
« Actes et Mémoires du peuple »,
208 pages, 65 francs.

frères egarés et qu'ils aient droit à la sus-

» La loi n'a qu'un droit sur eux : celui d'être

#### L'espoir solitaire

« Désabusé, en ne pouvant communiquer aux autres le lyrisme et les études sociales de mes veilles, je n'en persévère que mieux à collectionner mes pensées. Plus qu'au soir de l'existence, j'arrive à quelques pes de la transformation définitive, curieux de voir ce qui se passe après la mort. Une exubérance vitale m'inspire des táches intellectuelles à consommer mille ans. Je prends follement des notes, sortes de poteaux indicateurs montrant le chemin des ceuvres futures. Le rythme, la prose, l'observation et l'action m'assaillent de leurs exigences, ai-je l'aptitude d'y faire droit ? Je ne crois pas ; j'y réponds par la quantité car le travail libre me passionne en m'égarant à produire pour le silence du désert. Mais dans le fond ténébreux de l'oubli, une lueur vacille comme éperdue. s'éteint et se rallume encore... >

(Les titres sont de la rédaction.)

#### əssois

#### Brave jeune homme!

Les jeux de la politique et de la passion

Quand Guy Konopnicki part en guerre contre la na-

qu'il était entre un esthétisme de l'esprit et la réalité du pouvoir, entre un nationalisme de raison et un internationalisme de sentiment. Ce que nous apprend Louis Guitard, appuyé sur de nombreux témoignages, de l'attitude flottante de Blum - encourageant ses amis socialistes Rivière et Février à entrer dans le cabinet Pétain, mais ne les dédouanant ensuite, après la Libération, que du bout des lèvres, - ce que nous ap-prenons de ses silences et de ses prudences lors des procès d'aprèsguerre, fait apparaître non seulement des défauts de la statue ou de la cuirasse, mais des failles,

des faiblesses du caractère. Le livre de Louis Guitard est encore instructif sur un autre point qui ne concerne pas uniquement Léon Blum, mais tout le personnel politi-que de la III République et explique peut-être sa déconfiture. Tout ces gens qui s'injuriaient à la tribune, se combattaient dans les couloirs et s'accusaient des pires crimes. se donnaient du . Cher Ami . dans l'intimité ou dans leurs lettres, se demandaient et se rendaient réciproquement des services. C'est ainsi que Léon Blum fut sauvé d'un sort fond du cerveau. . moy, assassiné par la Milice, sur les

interventions pressantes (Louis Gui-tard dixit) de Pétain, Laval et même Fernand de Brinon. Il y avait un code de civilité qui régissait les rapports des politiciens, à quelque clan qu'ils appartiennent Adversaires sur le ring, copains dans la vie. • Peut-être eût-il été préférable qu'ils aillent jusqu'à s'étriper réciproquement, comme dans les tragé-dies de Shakespeare, pour éviter de faire s'étriper les autres.

PAUL MORELLE.

- MON LÉON BLUM OU LES DEFAUTS DE LA STATUE. de Louis Guitard. Régirex-France. 62, rue Ampère, 75017 Paris, 310 pages. 89 F.

C'est de grand spectacle avec beaucoup de comédiens (R. Kunters). Une découverte extraordinaire... Inventions scériques, musicales et coups de tridère se succèdent à un rythme afficient (U.S.) TITUS **ANDRONICUS** 

WILLIAM SHAKESPEARE Mise en scène Pierre PEYROU

203.02.55

É à Paris, vers la Nation, de parents germane polonais, en délicatesse

avec leur livret de famille vers 1940, Guy Konopnicki rallia plus tard les étudiants communistes. A trentecinq ans, il entre enfin dans cet âge ingrat où certains adolescents éternels se donnent un mal fou pour jeter leur gourme. Il veut rattraper son retard et disperse la sienne dans toutes les directions. Quel joyeux

Un peu lascar, l'humeur gamine, amour de la patrie.. ressent un doute philosophique aigu sur la simple existence d'- une entité francaise . mais ne se reconnaît pas pour autant une histoire personnelle vraiment juive ». Fils d'aucun peuple, citoyen de nulle part, il appartient aux . communautés impaloables • de l'errance. Il se veut aussi - parisien d'abord -, enfant d'un asphalte international étendu de New-York à Tokvo, Milan ou Athènes, sans boues campagnardes à ses souliers ni nostalgies rurales au

Selon les critères contemporains. ce phénomène s'appelle superbe ment un homme libre. Il le confirme à sa façon. • Profondément socialiste et libertaire », il condamne donc le noir égoïsme des « couches privilégiées . Encore un brave garon, pas plus original qu'infiniment d'autres au premier abord. Son autoportrait s'affine, se sophistique avec le jazz, le rock, les jeans découverts ndant ou'il manifestait contre la guerre au Vietnam, dans . un imour-répulsion - envers les États-Unis, dont il demeure tout chaviré.

**OU TROUVER UN** LIVRE ÉPUISÉ ?

Téléphonez d'abord ou venez à la

LIBRAIRIE LE TOUR DU MONDE 9, rue de la Pompe, 75116 PARIS Tél. : 288-58-06

● 100 000 livres en stock

dans tous les domaines. Service de recherches

gratuit.

 5 catalogues par ari. Achat au comptant.

A partir de cette confession, il bascule dans une américanolâtrie probablement semblable à celle qu'il vouait naguère à la chère U.R.S.S. Les grands affranchis sont comme ça. Ils ne supportent pas de vivre sans vénérer religieusement quelque empire. Le « capitalisme des nations démocratiques » lui semble donc · le plus habitable des régimes ., bien qu'il ait nié, quelques pages auparavant, la notion même d'-identité nationale ». Jamais ses contradictions ne le troublent ni ne

Socialiste, libertaire, il célèbre donc l'argent, qu'il nomme affectueusement le . pognon ., le . bon pognon qui donne des idées .. comme s'ils avaient joué tous les deux aux billes, boulevard de Cha-

A place grandissante prise par l'économie et la poli-

croire que la politique se réduit

désormais à l'analyse des taux

de croissance et des sondages

électoraux. C'est oublier que la

vie politique, comme toute acti-

vité humaine, est moins affaire

de chiffres que de sentiment,

comme nous le rappelle apportu-

nément le sociologue Pierre An-

Que la politique déchaîne des

passions, on en a périodique-

ment la démonstration, lorsque

le cours de l'histoire s'affole -

ou s'accélère... - et que la révo-lution met la société cul par-

dessus tête. On voit alors des in-

dividus, auparavant parfaitement

détachés et débonnaires, se pré-

cipiter dans la rue, crier des slo-

gans, s'enflammer pour des

idées nouvelles, embrasser leurs

compagnons de révolte et hair

leurs adversaires, adorer des

leaders inconnus surgis de la

foule et brûler ce qui la veille en-

trouve encore en période « nor-

male », chez les militants, chez

les idéologues, chez les politi-

ciens professionnels, ou encore dans les périodes de fêtes élec-

torales, lorsque le citoyen est tiré

de sa torpeur par l'exaltation de

la campagne, le claquement des

mots d'ordre, les harangues des

candidats, le charivari de la ma-

chinerie spectaculaire mise en place par les partis et les médies.

Mais en dehors de ces pé-

riodes agitées, où la fièvre est

soigneusement mise en scène

par les règles du jeu démocrati-

La passion politique, on la re-

core leur paraissait aller de soi.

tologie pourrait nous faire

ronne. A Hollywood, U.S.A., le bon pognon édifie la culture nouvelle : • Je pense sincèrement que la Metro Goldwyn Mayer, la Warner Brothers, la Fox et la Columbia sont à notre époque ce que les cathédrales étaiem au Moyen Age. » Libertaire, peut-être. Mystique, sûrement.

> Barrès, Maurras et Staline

Dans ces thèmes, sonores comme des pétarades, quelques lecteurs averns reconnaîtront l'influence de Bernard-Henry Lévy. Comme son glorieux modèle, Guy Konopnicki devance, prévient, écrase les objections sous des sentences péremp-toires. La gauche française froidement déclarée, « sous l'influence du

sions politiques > ? Dans notre

société capitaliste et libérale, les

capacités émotives des individus

semblent déviées vers le travail,

le loisir et la consommation. S'il

est vrai que è la > politique est

plutôt dévalorisée (à la fois par la

cacophonie des discours qu'elle

suscite, par une tendance géné-

rale à la dérision et par l'emprise

d'une bureaucratie lointaine et

impassible). Pierre Ansart fait ob-

server que « le » politique est de

plus en plus présent dans des

lieux où on ne l'attendait pas : la

via locale, associative et profes-

sionnelle, les mouvements plus

pacifisme, l'écologie ou le fémi-

vie sociale, la personnalisation

des institutions et le rôle des mé-

dias conduisent à accentuer le

recours à l'émotion. Il faut savoir

olaire sans ennuver, enflammer

ses partisans et dénoncer ses ad-

versaires sans effrayer les hési-

tants, séduire des catégories so-

ciales rivales, attirar les jeunes et

réconforter les anciens, dramati-

S'il n'y a plus de grandes pas-

sions, le besoin d'émouvoir n'a

jamais autant imprégné la vie pu-

blique. Pour conquérir le cœur de

l'électeur. l'homme politique ne

doit rien ignorer de la carte du

\* LA GESTION DES PAS-SIONS POLITIQUES, de Pierre Ausart. L'Age d'Homme, 201 p.,

F. G.

ser tout en rassurant...

Et aussi que la fluidité de la

P.C.F. -, - plus proche de Barrès et de Maurras que du père Hugo -, il ajonte, pour bien tasser l'argument, qu'un Staline, - quant à lui, n'est jamais sorti de l'Empire russe, sauf pour rencontrer Roosevelt à Téhé-ran . Ainsi le tyran soviétique ressemblera-t-il davantage à ces épais nationalistes intégraux, incapables de quitter l'Hexagone avant 1914.

Dans sa longue biographie du personnage, Isaac Deutscher note qu'il gagna Stockholm en 1906, puis l'Autriche en 1912 - pour environ six mois -. Guy Konopnicki ne l'a jamais su, ou l'a oublié. De même, il divague sur Michelet, la Révolution française, le droit de grève, et beaucoup d'autres choses qu'il se mêle d'évoquer.

Regrettous-le! « Dans chaque caal, les peuples affrontent les mêmes problèmes internationaux », affirme-t-il au début de son livre, dans l'une des rares formules où quelques mots condensent des questions sérieuses. Avec celle-là, il tenait le moyen d'ouvrir un débat réel. Mais il fallait travailler. A cette peine, il préféra de joyeuses lariboles. Jeunesse! Jeunesse!

GILBERT COMTE. ★ PLACE DE LA NATION, de Guy Konopnicki. Orban, 236 p., 65 F.

Georges Garone

... Il fallait bien décrire Sanchez qui était parti en Colombie parmi les paysans, les guerriers et les pauvres. Pour quelle révolution?

OLIVIER ORBAN

三龙 医乳洗剂 医线线

· · · · · · ·

5 95

7.3

\*\*\*\* (2)

. . .

11

1425a 117

2.3

Committee and the

. . . . .

- 100 a.s.

. . . .

. 11

1.0

200

. . . . .

-

And the second

7.2

J.,...

 $d_{G_{i,j}}$ 

1:3:

12705 146

of the Section 6.

2 sh ing 343 W. 40.5 4. Family 18 李 明 : -ن تفعیدات ا

事编编员 के इ**स्कार** र 翼 4 想 克 福 K HENEW T

abanana 🚁 🕭 李 4 4 4 4 4

華利的學術

· water 5 (MATERIAL COM

-英国铁铁 🏗 · Francisco

The Little A. 董 神養病病 155 100 Maria and E de montenante la 医三甲磺胺

**基础不知题解决** 李素

La rose profonde

de fer et de

cosmoroute

pas contents

Les frelons

sont partis...

suivi de La monnaie

Histoire de la nuit

Les eaux brûlées

Rites de passage

Histoire d'enfant

Musique lointaine

Alors, les oiseaux

Le surréalisme en

Tchécoslovaquie

Le léopard des neiges

La ballade de Savva

et autres nouvelles

La mort en été

La mer, la mer

Poèmes choisis

Correspondance

L'agent de Sa Majesté

Le saxophone basse

et autres nouvelles

Couples, passants

Rabbit est riche

Le plafond

à trois

Dieu ne nous veut

Les autonautes de la

## eur plébéien

of the designation of the attenden jenne with the self him on Steelig Game 198 Who takes at his New York · AMERICA BANGALES STATES

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

#### 👺 L'espoir splitaire

of the section will be a section to the section of 
District on a Dignorth Add (1914) 18

mark Asset Butterner Bare

ம்.மு.ம்.ம். இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இருந்தி

直接 500 多一种复数分布,新型

Carry of Landing to

HER LAND SECTION

Registration of Tails of

gig ing sanggaran sanggaran sanggaran sa

provide a program when as it

The second secon

m per ferie fin die fection, de lieb. Begengenicht einfiner, Inc p. e. C. ?

George Garon

NATURES

MORTES

. If the transfer desires Randows on the part on Constant particles The state of the s

AND AND THE PROPERTY.

and a second

THE BERT CONTE

Low make with the transfer.

ুলি হৈ বিভাগ কৰ Action to the state of 集 4世中一、生 ger New Arts. ger in south that

in light sing  $\{\Delta_{i,j}, \Delta_{\overline{i},j}\}$ . अञ्चलकी. २५५ - ७१ व g: - **a** - **2**\*±. e in the ÷ 4≈′₹ ±3.45 €

and the state स्थानकार क्र

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa 

SEE 18 學快 生

OUVILR ORBAN

# 

Nouveautés 1983

#### **COLLECTION BLANCHE** Littérature française

Abellio R. Aragon L. Arland M. Artaud A.

Audry C. Baroche C. Best M.

Blonay D.

Bounemeur A.

Cixous H.

Cliff W. Cocteau J. Constant P. Cossé L.

Delay F. Devaulx N. Favresse B. Gascar P. Guillevic Hermary-Jaccottet Ph.

Touhandeau M.

P. de Lépront C. Lilar S.

Mallarmé S.

Marceau F.

Maulnier Th.

Métellus J. Michel J.-B.

La statue

trousses

Chateaubriand Correspondance

Clancier G.-E.

Vieille C.

La Tour du Pin

Mallet-Joris F.

Martin D.

Visages immobiles Les beaux quartiers Lumière du soir Œuvres complètes, t. VII, (nouvelle édition) et t. XVIII

... Perdre le souffle Le méchant petit jeune homme L'enfance aux

Les bandits de l'Atlas Bourbon Busset Le berger des nuages générale, t. IV Le livre de

Promethea Le poème hanté America Le Passé défini, t. I Balta

Le premier pas d'amante Riche et légère Le vase de Gurgan Paris-Plage Le fortin Requis

L'épiphanie des dieux Pensées sous les nuages

Dans l'épouvante, le sourire aux lèvres Une somme de poésie, t. III Le tour du domaine La confession

anonyme Correspondance, t. VIII et t. IX

Le clin d'œil de l'ange Une insolente liberté

Les petits maîtres Le soir du Conquérant suivi de Celui qui n'avait rien fait

Une eau-forte Le passeur Moinot/Carré Discours de réception à l'Académie française Oldenbourg Z. L'évêque et la

Pachet P.

vieille dame Le voyageur d'Occident

Le charme noir

Le Saint Office

Triomphe de l'amour

Monsieur Aragon

Nuages, nuit

Tombeau de

Blanc cassé

Pieyre de Mandiargues Le deuil des roses Queffélec Y. Ray L. Rheims M. Rihoit C. Ristat J.

Rosset G. Roy Cl.

Sarraute N. Sartre J.-P.

Sartre J.-P.

Segalen V. Sollers Ph. Stétié S.

Weyergans F. Wurmser A.

Yourcenar M.

Permis de séjour 1977-1982 Enfance Les carnets de la drôle de guerre Lettres au Castor et à quelques autres (2 tomes) **Peintures Femmes** L'Être poupée suivi de Colombe aquiline Le Radeau de la Méduse Le kaléidoscope

Le Temps, ce grand

sculpteur

LE CHEMIN

Littérature française

Bourgeade P. Butor M. Chaillou M.

Dulot A. Klébaner D. Macé G. Raczymow H. Richard D. Thomas H.

Les Serpents **Exprès** Domestique chez Montaigne La reconstitution L'art du peu **Bois dormant** «On ne part pas». Les chagrins d'aimer Le migrateur

**DU MONDE ENTIER** Littérature étrangère

Axionov V. Bernhard Th. Bernhard Th.

Une brûlure La cave Le souffle

Borges J.L.

Dunlop C./ Cortázar J. Fuentes C. Gambaro G.

Golding W. Handke P. Handke P. Jonke G. Kemal Y.

Král P.

Matthiessen P. Maximov V.

Mishima Y. Murdoch I. Pilinszky J. Řezníček P.

Rilke/ Pasternak/ Tsvétaïeva Shahar D. Škvorecký J.

Strauss B. Updike J. Vargas Llosa M. La guerre de la fin

du monde Voznessenski A. Incontrôlable

suivi de O White P.

Les incarnations d'Eddie Twyborn

LA PLÉIADE Littérature française et étrangère

Char (Collectif)

Fénelon Giono

Œuvres romanesques.

Saint-Simon Voltaire

Gobineau

Van den Heuvel J. Théâtre espagnol du XVI<sup>e</sup> siècle Œuvres, t. I

Œuvres complètes

complètes, t. VI Œuvres, t. I et II Martin du Gard Le Lieutenant-Colonel de Maumort Mémoires, L I et II Correspondance, t. VIII Album Voltaire

#### Ecrivains flâneurs et voyageurs

#### Les promenades romaines de Pierre Grimal

cles et les jours.

PRÈS Montaigne, Goethe, Chateaubriand, Stendhal et bien d'autres, Pierre Gri-mal nous convie au pèlerinage de Rome, la Ville par excellence, la Cité de la Lumière et du Sacré. C'est important, un compagnon de route. Ce grand universitaire sait faire redevenir vivantes la langue et la civilisation latines. Sans renoncer aux connaissances de sa bibliothèque, il fait l'expérience personnelle et répétée du lieu élu pour ses études en privilégiant une méthode dont la clé nous est à la fin livrée : - Ce que je voulais appréhender, il me fallait l'embrasser dans toute la continuité de son histoire : la Rome des commencements dans celle que je voyais. A moi de découvrir. -

La première découverte de cette traversée des - siècles et des jours » est celle qu'opèrent les sens. Pas seulement la vue éblouie par les monuments, l'ouve charmée par le bruit des fontaines. Mais aussi le goût. Rome se déguste, qui offre des mets aussi succulents que les mots qui les nomment. Les rites liés à la nourriture la dotent en outre d'une saveur quasi spirituelle qu'elle n'a peut-être pas toujours en réalité. Ces viatiques offerts par la trattoria séculaire nous feraient - commencer à soup-

> Tous les mois, un dossier consacré à un auteur ou à un mouvement d'idées

> > DÉCEMBRE Nº 201

George Orwell: 1984 Hier et demain

1984 relu par André Glucksmann. Jean Chesnaux et Fernando Arrabal. La vie et l'œuvre d'Orwell par Robert Louit. Un texte médit d'Orwell sur la littérature et le totalitarisme. Orwell vu par Aldous Huxley, Arthur Koestler et Bertrand Russell.

Entretien : Norman Mailer

En vente chez votre marchand de journaux : 18 F

#### OFFRE SPECIALE

6 numéros : 54 F Cochez sur la liste ci-eprès les numéros que yous choisissez

П Cette science humaine, la пиете

C Théories du terrorisme. de Hé-

☐ Maupassant.

J.-L. Borges.

☐ La Beat Generation : Burroughs,

Ginsberg, Kerouac. James Joyce (+ dossier supplé-

mentaire : Suisse romande). □ Littérature italienne (1960-

🗆 La littérature espagnole en F-

☐ Les enieux de la science.

☐ Valery Larbaud. □ Jean Genet par lui-māme.

Autour de la folie.

□ Figures de Sartre.

 Les romancières anglaises. ☐ Gabriel Garcia Marquez.

☐ Julien Gracq.

D. Femmes, une sutre écriture ? □ Le réveil de l'islam.

 Boris Vian. ☐ L'intellectuel et le pouvoir.

O Musil. Les écrivains de Montmartre.

Écrivains du Brésil.

40, rue des Saints-Pères 75007 Paris (France)

• A travers les siè- conner que l'on devient romain · avant même le véridique voyage.

La richesse des découvertes suivantes s'inscrit dans un espace que Pierre Grimal relie de façon éclairante à la durée. S'il y a une originalité de cet ouvrage, elle réside dans cette convocation simultanée de l'ancien et du nouveau que donne à déchiffrer le paysage contemporain.

#### Les fatalités de la ruine et les forces du salut

Le visiteur est à Rome comme devant un ensemble de matériaux qui ont admirablement susionné, dans une conciliation exceptionnelle des fatalités de la ruine et des forces du salut : - Des palais qui se dressèrent autrefois sur l'Aventin, on ne trouvera les vestiges que dans les églises. Pour la délectation de l'humaniste, voici que se noue le dialogue mystique et quotidien, catholique et païen, ironique et tragique enl'abîme des siècles sépare et que réu-nit pourtant - cette immobilité, cette mise hors du temps qui appartient, par excellence aux monastères et aux jardins ».

Du Palatin au Quirinal, du Vatican au Trastevere, du Capitole au Janicule, de Virgile et Horace à Pétrarque et Shelley, de Vénus et Bac-chus à la Vierge et Jésus, de la maîtresse de Properce à celle de Raphaēl, des despotes et des papes sanglants au peuple affirmant sa souveraineté dans les formules rieuses et acérées des pasquinades, Pierre Grimal multiplie les passerelles de l'humour et du savoir.

C'est un beau livre sur Rome que celui qui nous fait goûter «la grâce sensuelle de cette terre » imprégnée tout ensemble du . sentiment omniprésent de la mort - et du - désir de se rendre immortel ».

SERGE KOSTER.

\* ROME, LES SIÈCLES ET LES JOURS, de Pierre Grimal Arthaud, collection « Pays », 245 p., 80 F.

#### « VENISES », de Paul Morand

(Suite de la page 17.)

Les uns parcourent la planète, d'autres leur chambre tendue de liège, ou bien Paris. C'est là, vers 1920, que se tient « le vrai camaval, et non plus à Venise », Balzac le notait déjà. Tout s'y offre, tout s'y tente. Aucun inventeur parisien de ce temps-là n'a

On savait creer parce qu'on savait vivre. On suscitait des colères, des grabuges. On s'extasiait qu'une Maria Sert collectionne cœurs et arbres Ming en quartz rose. La brouille de Proust avec sa mère en gare de Venise (cf. la Fugitive) reste un plus grand événement que guerres et dévaluations. Au fait, qui présidait la France, sous Proust, vous le savez, vous ? Je me souviens que c'était Fallières, à cause de la phosphatine, mais avouez qu'on s'en tape le menton; et quelle leçon pour aujourd'hui, où l'actualité politicienne nous est imposée sous perfusion !

AS de tour du propriétaire sans agacement que les choses changent. Morand aime pour être le changent. Morand aime peut-être la vitesse, mais à condition que lui seul se déplace. La hâte des autres à modifier ce qui est, les demières notes de Venises montrent qu'elle

D'abord, il y a les amis qui disparaissent, ces lâcheurs : Diaghiley, Stravinsky, D'Annunzio. Et puis il y a l'eau des canaux qui tourne à l'huile de vidange, la houle des vaporetto qui sape les pieux antiques. Au Labia, où Maurice Rheims le pilote, Morand voit partir le passé aux enchères, preuve que toute possession humaine n'est jamais qu'un entrepôt. L'argent manque pour réparer les vieux palais, ce qui est manière, comme d'écrire la Recherche, de dire non au gouffre. Le baroque, cette exubérance de bonheur, ne supporte pas l'abandon.

Le gouffre, Morand vieillissant a l'impression que les jeunes s'y jettent et s'y vautrent à plaisir. Il souffre que les prêtres aient l'air de pasteurs, voire de facteurs, et qu'ils donnent le bon Dieu sans confession, que les sociologues se déguisent en bergers kurdes, et les fils de famille en clodos malodorants. Aux jeunes « mal dans leur peau », « faibles et féroces comme des foules déchaînées », aux avachis incurieux qui somnolent en plein air dans leur sac de couchage, la tignasse et les doigts jaunis de mauvaises herbes, le Morand des demières escapades voue des bouffées de haine. A moins que ce ne soit du dépit que les charters aient détrôné la gentry des paquebots et que les griseries de l'appareillage appartiennent aux autres, à jamais.

N n'aime la fuite du temps que si on en a de reste. Quand la réserve s'épuise, on voudrait que tout meure avec soi. Au fond, Morand ne déteste pas que Venise s'enfonce de 30 centimètres par siècle. Cela donne du prix au sursis qu'on y ressent. L'engloutissement, c'est « peut-être ce qui pouvait arriver de plus beau » à cet endroit, le seul au monde, où les objets sont plus sombres que leur reflet. Il faut choisir entre le musée et la vie.

Quant à lui, Morand a choisi de reposer en face, près de Trieste, là où, selon Stendhal, on « touche à la barbarie ». Ainsi s'est-il rapproché de la Roumanie de sa femme et de ambassades, du Danube dont, jeune diplomate, il assurait la liberté, de la Mittel-Europa, modèle de toutes les morts en beauté, et de son exil d'après querre en Suisse. Vovageur devant l'Eternel, il a voulu une sépulture orthodoxe, cette religion « par bonheur

Bien que mécréant, comme son père, Morand a toujours eu le pressentiment que quelque chose sinon quelqu'un le menait, alors même qu'il croyait tracer sa route. Telle est la leçon de Venises, qui s'apprend, celle-là, et s'accommode des naissances les plus humbles, sans gravure de prix au-dessus du berceau : la vie, comme le voyage, est une opération à deux, le hasard et soi.

BERTRAND POIROT-DELPECH.  $\star$  VENISES, de Paul Morand, collection « L'Imaginaire », Gallimard, 218 p., 25 F.

#### Jean Giono en Italie

heureux.

A qualité sereine de son style lustral, les enseigne-ments de ce professeur d'espérance, dans un âge halatant de complexes et de peur, nous soula-gent comme l'imposition des mains d'un rebouteux. » Ainsi parlait Paul Morand, en 1955, dans une préface donnée à un essai sur Giono.

Exactement ce qu'on éprouve à relire ce Voyage en Italie, publié en 1953, réédité aujourd'hui avec de belles photographies de Michel Desjardins, qui sort des sentiers rebattus pour nous montrer l'Italie € au quotidien », celle que découvre le voyageur parti de Manosque avec sa femme et deux amis. Ce qui signifie qu'on profite du décor, de son envers, plus pittoresque parfois, « la chienlit des panneaux-réclames » sur les autoroutes, mais aussi les éventaires de pâtes par centaines de

 √ Je ne suis pas venu ici pour connaître l'Italie — dit Giono, d'ascendance italienne et sédentaire dans l'âme - mais pour être heureux. s Qui, mieux que lui, saurait transmet-

● L'art d'être tre ce goût du bonheur, viscéral, jubi-lant, enfantin presque, dont sont imprégnés tous ses livres et celui-ci au premier chef?

G. GUITARD-AUVISTE. ★ VOYAGE EN ITALIE, de Jean Giono. La Palatine, 170 p. 25 × 25 illustrées en noir et blanc par M Desjardins, sous jaquette, 169 F.

• LE VI VOLUME DES . ŒU-VRES ROMANESQUES COM-PLETES - DE JEAN GIONO vient de PLETES » DE JEAN GIONO vient de paraître dans la « Pléiade ». Il comprend « Deux cavallers de Forage », « le Déserteur », « Ennemonde », « l'ris de Suse », et plusieurs récits inachevés : « Caractères », « Dragoon », « Otympe ». Cette édition — qui comporte anssi des cartes des principanx lieux cités dans les œuvres de Giono, de nombreuses notes, des appendices, des nombreuses notes, des appendices, des variantes et une bibliographie des études sur l'écrivain — a été établie par Robert Ricatte, avec la collaboration de Pierre Citron, Henri Godard, Janine et Lucien Miallet et Luce Ricatte, Galli-

mard, 1 228 p. SIGNALONS AUSSI LES . CA-HIERS GIONO - (tome 3). On y dé-couvre la correspondance du romancier avec son ami Lucien Jacques, de 1930 à 1961. Édition établie et annotée par Pierre Citron. Gallimard, 254 p., 95 F.

### Les rêveries parisiennes de Julien Green

ANS sortir de chez soi, on se promène dans Paris. Prenez, au hasard, D'après Paris (1) de Fargue, les Grandes Lar
d'Orsay. Son Paris, quand on connaît cette ville en sursis, on l'enfile comme un vieux manteau que l'en ne lacherait pas pour un empire.

d'Orsay. Son Paris, quand on connaît cette ville en sursis, on l'enfile comme un vieux manteau que l'en poète romantique.

Delvaille entrait dans les libraintes pour acheter des plaquettes geurs (2), par Calet, le dernier Réda, Hors les murs (3). Ces « ba-lades parisiennes », où l'on croise des fiacres, des autos, le chemin de fer de ceinture, sont des dérives dans

Green, on le rencontre parfois, assez guindé, pâle, frileux, dans les rues du VII où il habite. Il a l'air d'un évêque américain. Et l'on se dit : à quoi pense-t-il ? Est-ce qu'il promène avec lui le monde feutre de ses livres ?

Dans Paris, un récit qui inaugure aux éditions du Champ Vallon une nouvelle collection, « Des villes », Green avoue ce qu'il aime, des églises et des palais, des musées, des rues, les saisons ou les visages. • J'ai mille fois souhaité la tour Elffel au fond de l'eau... Mes préférences vont aux vieilles pierres. » Il se souvient aussi de l'enfant qu'il fut, du côté de Passy et d'Auteuil, et qui marchait • un petit beurre au

Green explore en désordre - celui de sa mémoire - une cité remplie de mystères, des pentes de la rue Raynouard à ce « passage obscur » du quartier de la Bourse. Il lève la tête, regarde la • ville des statues •, avec le grand ange de la rue Réaumur ou les têtes aux yeux fixes de la gare

#### Les nestalgies londoniennes de Bernard Delvaille

Bernard Delvaille, comme beaucoup de Bordelais, est anglophile. Piéton de Londres, il parle d'une ville - qui s'éloigne au même pas que [sa] jeunesse. Des fantomes l'accompagnent, ceux de Larbaud, de Morand et de Saint-Evremond, enterré dans l'abbaye de Westmins-

Les nuits de Soho et de Kensington, ses rencontres au temps des premiers « rock », le marché aux puces de Portobello Road, Delvaille en parle d'une manière nostalgique. Mais il s'imagine aussi aux côtés de Samuel Pepys, qui - a su brosser le portrait de Londres, cité de flammes et de fleurs, à l'aube de sa

Le Londres de Delvaille est traversé par une Tamise de rêve, celle des bergeries, des courts de tennis. des arbustes de mai -. Il a ses parcs où traine la « merveilleuse odeur des dahlias meurtris par la pluie ». Il s'écarte de la City, des forteresses de la Bank of England et du Stock Exchange. Il s'étend jusqu'à Hamps-

d' imagistes . des vieux catalogues, des livres d'art. Il fut heureux à Chelsea, comme Larbaud, et y chercha sur des - plaques bleues et rondes - les noms de Wilde ou de Thomas Carlyle. Il n'oublie pas les beaux quartiers, le West End des touristes, le parfumeur Penhaligon, le chemisier Geeves.

Mais le Londres qu'il préfère, celui des vapeurs de l'aube et des vampires, il y plonge avec l'auteur de la Cité de la nuit terrible, James Thomson - B.V. -, qui admirait Shelley et Novalis. - La muit est de poix, les maisons sombres sont des tombes. - Le voyage de Delvaille, commencé parmi les héliotropes et les glycines, s'achève au cœur de l'enfer où Thomas de Quincey cherchait Ann, une fille des rues qu'il aima, perdit et ne revit jamais.

RAPHAËL SORIN.

\* PARIS, de Julien Green. Éditions du Champ Valion, collection - Des villes -, diffusion PUF, 124 p., 76 F. \* LONDRES, de Bernard Delvaille. Même éditeur, même collection, 120 p.,

service d'accueil pour les réfugiés.

(1) Gallimard, 1932 (2) Ed. Vineta, 1951.

(3) Gallimard, 1982.

#### Le retour de l'exotisme

• Dans les romans de la rentrée.

ABRIEL GARCIA MAR-QUEZ dit que, pour expri-mer un lieu, un climat ou un espace social, il faut avoir – comme Graham Greene - le sens du raccourci : ainsi, pour l'auteur de Cent Ans de solitude, les tropiques

\* Dessin de BÊRÊNICE CLEEVE.

peuvent se résumer à une « odeur de

goyave pourri ... Autant dire que l'exotisme n'existe pas en soi, c'est

une émotion, un sentiment. La ren-

contre d'une ambiance et d'un tem-

pérament. C'est aussi un truc d'écri-

vain qui fait penser aux bains

révélateurs du photographe : les an-

mais subtile, symétrique, de soi.

Henry Miller, au seuil de sa mort,

ne souhaite rien d'autre que de de-

Le mai des transports

latitudes, des longitudes et de l'his-

toire. Elles permettent de parler de

nous comme si nous étions des au-

tres. Elles explorent notre - je plu-

riel ». Les romanciers d'aujourd'hui

- sans doute débarrassés des scru-

pules coloniaux - y reviennent. Et,

parallèlement, nous redécouvrons

Victor Segalen, Joseph Conrad, Blaise Cendrars, V.S. Naipaul et

Paul Théroux arrivent. Les éditeurs

reconstituent patiemment la biblio

thèque dispersée des anciens

Les romans de la rentrée partici-

pent de cet étrange retour de l'ail-leurs. Certains parlent, en termes

cliniques, d'une nouvelle « noussée

d'exotisme ». Le souci commun de

ces livres n'est cependant pas géo-

graphique ni documentaire car ils

sont avant tout des romans-

itinéraires. Ils mélangent le voyage et l'introspection. Jusqu'à la fusion.

Exotisme dans l'espace, exotisme dans le temps. Les techniques du dé-paysement jouent tout à la fois des

venir la Chine que je suis déjà. »

era le paradoxe plus loin : • Je

tipodes donnent une image inversée.

Poivres, de Jacques Gourgue-chon, fait penser à Cendrars. Celui de l'Homme foudroyé et de Trop. c'est trop, mais celui aussi de Emmène-moi au bout du monde. farce tragique. Il s'agit d'une pochade pieine de mots d'outre-mer et d'odeurs fortes. Tous les motsvalises du voyage y passent. Même si la recette tire en longueur, les tribulations du conteur devraient sé-

Au fil des pages, sa fonction inntile tend à l'absurde. A cotoyer la misère du monde, son enthousiasme s'émousse. Il se révolte, il perd pied, Ce « Blanc cassé » devient une ver-sion européenne de ce qu'an Congo la rumeur appelait un - décivilisé », ou au Mali un - Blanc foire -. on aux Seychelles un . Blanc rouillé .. Curieuse fable. Hôtel des Piranhas se déroule es

Guyane. Cannibales, crocodiles, exbagnards, chercheurs d'or, gendarmes et indépendantistes. Tout y est. Sauf l'essentiel. Les aventuriers sont fatigués. Philippe de Baleine raconte l'histoire croisée d'un romancier et d'une scénariste qui . fantas-Tous les ment . la foret. personnages ont l'air de faire de la figuration. Ils flottent dans un décur trop grand pour eux. Tout le monde

#### L'art de l'inventaire

Plus profond, moins manichéen, plus fou. I'Or du scuphandrier. Jean Rolin cultive l'art de l'inventaire. Du coq à l'âne. Il construit son livre comme une enquête, et ses héros, évadés du cœur des ténébres, sont de ceux qu'un lecteur n'oublie pas. Ils ont sans doute des ancêtres du côté de Raymond Quenezu, mais la cocasserie ici est servie par une écri-ture plus classique. Plus pince-sans-rire. N'empêche que vous rirez à toutes les pages, et que vons sortirez de ce livre comme le marin après quinze jours de traversée : aux premiers pas sur le quai, la terre tanque... En plus, yous aurez appris des tas de choses sur l'art du tatonage, la faune du Zaïre, les ports d'Os-tende et d'Anvers. L'Or du scaphandrier est sans conteste l'un des meilleurs romans exotiques de la rentée. Notons aussi, chez le même éditeur. le Chercheur d'opale, de Jérôme Bellay, dont le scenario futuriste nous mène d'Australie en Afrique et — renversant les rôles — imagine le retour de l'ex-colonisateur en travailleur immigré.

JACQUES MEUNIER \* OUVRAGES CITÉS : POIVRES, de Jacques Gourguechon (Grasset, 452 p., 95 F): BLANC CASSE, de Gilles Rosset (Gallimard, 328 p., 83 F); HOTEL DES PIRANHAS, de Pin-lippe de Baleine (Plon, 203 p., 55 F); L'OR DU SCAPHANDRIER, de Jean Rolin (Latrès, 220 p., 68 F), veir « le Monde des fivres » du 9 septembre ; LE CHERCHEUR D'OPALE, de Jérôme

#### Flaubert et l'Orient

ES parents de Flaubert lui offrirent un voyage pour le recompenser d'avoir ob-tenu son baccalauréat. C'était en 1840. Ce bel été du jeune Gustave, âgé de 19 ans, le conduisit à découvrir Bordeaux, Bayonne, Biarritz, le Pays basque, les Pyrénées, Toulouse, le Languedoc, Arles, Marseille, Toulon et la

duire ceux qui n'ont pas le mal des

transports (en tout genre) et qui ai-

ment la littérature bien relevée l'e

non-sérieux de l'auteur sauve l'entre-

prise du naufrage, et l'éditeur,

Gilles Rosset, lui, n'en est pas à

son premier essai. Une douzaine de

livres ont précédé Blanc cassé. Son

roman semble plus sage et plus

construit. Au demeurant, son hori-

zon est moins large puisqu'il évoque

l'Afrique à Paris... Alain Lamy, le

héros du roman, travaille dans un

confiant, annonce une suite.

il nota, au cours de ce voyage, ses impressions et ses réveries.

Les éditions Entente publient le texte de Flaubert qui s'achève, de la manière la plus mélancolique, sur cette confession, écrite « au retour » : « Oh ! mọi qui si souvent en regardant la Lune, soit les hivers à Rouen, soit l'été sous le ciel du Midi, ai pensé à Babylone, à Ninive, à Parsépolis, à Palmyre, aux campements

d'Alexandre, aux marches des ceravanes, aux clochettes des chamelles, aux grands silences du désert, aux horizons rouges et vides, est-ce que je n'irai pas m'abreuver de poésie, de lumière, de choses immenses et sans nom à cette source où remontent tous mes rêves ? Povero ! Tu iras dimanche prochain à Déville, s'il fait beau : cet été, à Pont-l'Évêque. »

Les voyages ne servent qu'à raviver l'inguérissable nostalgie

\* VOYAGE DANS LES PY-RENEES ET EN CORSE, de Gus-tave Flaubert. Préface de Michel del Castillo. Editions Entente, 150 p., 50 F. Le même éditeur vient de publier Sicile, de Guy de Man-passant, avec une post-lace de Berpassant, avec une promintrand Meyer, 99 p., 39 F.

The Late of the Court of the Co

The same desired property

· - 125.4 

Control & California

47424

Alleria (Alleria)

the state with was Niedlich THE REAL PROPERTY.

CONTRACTOR COMMENTS ON COMMENTS

Contract to the second

N. 3 . 43 6

-

11 电路发 1, A Taken 三字四字四 泰 管

12772 The second second The Control of the Co

THE PERSON 31. E. J. S.

\* - <del>\* \*</del> \* \* \*

e a company of the second of t

ST COLLEGE

とかける

The residence

# nnes de Julien Green

e l'exotisme

पुन्दूर अक्षर पक्षेत्र

्य व्यक्तिकार कर 🗝

ELEN WITH THE

12 22 23 60

grapher of start and

, en greine her

State of the second section is

to the state of th

# - \*\*\* \* \* \* \*\*\*\* \*\*\*

Allegarian in the

12- 1 14-14

2.00

1000

aubert et l'Orient

AA TugA

[[4]] [[4]] [[4] [[4]] [[4]] [[4]

● 电内翻电路 (1415年) (1515年)

To the bear of the control of the co

The property of the second sec

ense de sone en en en en

and the state of t

and the second second second

The second secon

Special Control of the second 
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Automotive Commission of the C

 $(\mathbf{x}_{i})_{i}e^{\frac{i}{2\pi i}\mathbf{r}_{i}^{2}}e^{i\mathbf{r}_{i}^{2}}=(\mathbf{r}_{i}^{2}-\mathbf{r}_{i})e^{\frac{i}{2\pi i}\mathbf{r}_{i}^{2}}e^{-i\mathbf{r}_{i}}e^{\frac{i}{2\pi i}\mathbf{r}_{i}^{2}}$ 

Service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servic

Marie general proper in Albert and Albert an

The second secon

Land to the Con-

# 

# Nouveautés 1983

#### PROBLÈMES ET DOCUMENTS

Casamayor Duhamel A. ... et pour finir, le terrorisme Les prétendants Chirurgie à cœur

Missika J.-L./ Wolton D.

Dureau G.

ouvert La folle du logis

#### HORS SÉRIE

Grosjean J. Ponge F.

**Darius** Nioque de l'Avant-Printemps Gilles & Jeanne

Tournier M. Henry A.

« Anabase » de Saint-John Perse

Bergman I. Delay Cl. Tétry A.

Fanny et Alexandre Chanel solitaire Jean Rostand prophète clairvoyant et fraternel

Une vie dans son

Galbraith J.K.

Unseld S.

siècle L'auteur et son éditeur Le Japon médaille d'or

Vogel Ezra F. Pourrat H.

Les Fées

#### LES ESSAIS

Clair J.

Jenny L.

Lipovetsky C. Paz O.

Considérations sur l'état des beaux-arts La terreur et les signes L'ère du vide Rire et Pénitence

#### BIBLIOTHÈQUE. **DES HISTOIRES**

Bloch M.

Brown P.

Gourevitch Aaron J. Momigliano A.

Les Rois thaumaturges Genèse de l'Antiquité tardive Les catégories de la culture médiévale

Problèmes d'historiographie ancienne et moderne

#### BIBLIOTHÈQUE ILLUSTRÉE DES HISTOIRES

Vovelle M.

La mort et l'Occident

#### BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES HUMAINES

Geertz Clifford C. Bali. Interprétation d'une culture

Papaioannou K. De Marx et du

Polanyi K.

marxisme La grande transformation Les racines

Propp V.

historiques du conte merveilleux Style, artiste et

Schapiro M.

société Schumpeter J.-A. Histoire de l'analyse économique

#### BIBLIOTHÈQUE DES IDÉES

Bakhtine M.

Esthétique de la création verbale

#### BIBLIOTHÈQUE DE PHILOSOPHIE

Gramsci A.

Cahiers de prison, t. II

Sartre J.-P.

Cahiers pour une morale Remarques sur les fondements des

Wittgenstein L. mathématiques

#### **CONNAISSANCE** DE L'INCONSCIENT

Enriquez E. Krüll M.

De la horde à l'Etat Sigmund, fils de Jacob

(Collectif)

Les premiers psychanalystes, t. IV

#### CONNAISSANCE **DE L'ORIENT**

(Collectif)

Vacances du pouvoir

#### **LEURS FIGURES**

Bertaux P. Gascar P. Rodriguez

Hölderlin Buffon Jorge Luis Borges

Monegal E.

#### **TÉMOINS**

Moi,

Burgos E.

Cadar/Cheng Yingxiang

Le Roy Ladurie E. Nowak J. Pollier A.

Stajner K.

Rigoberta Menchú L'Envol du communisme en Chine Parmi les historiens

Courrier de Varsovie Femmes de Groix 7000 jours en Sibérie

#### LA SUITE DES TEMPS

Berl E.

Histoire de l'Europe (3 tomes)

Haffner S./ Venohr W. **Profils prussiens** 

#### LE MANTEAU D'ARLEQUIN Théâtre français et étranger

Audureau J. Baldwin J. Frisch M.

**Félicité** Le coin des « Amen » Monsieur Bonhomme et les

Handke P. Mishima Y. Mitchell M./

incendiaires Par les villages Le Palais des Fêtes Autant en emporte

Soria G. Pirandello L.

le vent Liolà Vargas Llosa M. La demoiselle de Tacna

#### **ARCHIVES**

Carré O./ Wievorka A./ Niborski I. souvenir

Les Frères Michaud G. musulmans Les Livres du

#### CAHIERS DU CINÉMA/ **GALLIMARD**

Daney S.

La rampe

#### **CAHIERS**

Cahiers Marcel Proust, nº 11 Cahiers Saint-John Perse, nº 6 Cahiers Giono, nº 3

#### ŒUVRES COMPLÈTES DE TOCQUEVILLE

Tocqueville

Tome XV: Correspondance avec Francisque de Corcelle et avec Madame Swetchine (2 vol.)

Tocqueville

Tome XVIII: Correspondance avec Adolphe de Circourt et avec Madame de Circourt

#### L'UNIVERS DES FORMES

Barral i Altet / Les Royaumes Gaborit-Chopin/ d'Occident Avril -

#### STAN AEL SUBVERSIVES INACTUALITÉS ACTUELLES

Enquête, à travers le temps, sur l'amour, la guerre, le mariage, le sacré, le plaisir, le droit et le reste, auprès d'écrivains, de femmes, de politiciens et autres artistes dont les témoignages subversifs - de subverto : je renverse - peuvent servir, non à faire le bonheur de ses contemporains, malgré eux, mais à pouvoir, selon son humeur, goûter les uns ou embêter ceux qui vous embêtent, dans ce monde où « naître est un accident mortel » - Stan Aēl.

NOUVELLES ÉDITIONS LATINES, 1, rue Palatine, 75006 Paris. Tél. : 354-77-42.

## Une injustice réparée une femme attachante un livre passionnant



Sylvie Genevoix, Madame Figaro

**MARIE-LOUISE** L'Impératrice oubliée

> Geneviève Chastenet

"Une sacrée dame" Françoise Xénakis. Le Matin

"Geneviève Chastenet nous donne un beau portrait de Marie-Louise: original, provoquant, mené tambour battant avec une vive ardeur persuasive."

Jean Prasteau. Le Figaro

Document/J.C. Lattes

#### LE MONDE PRÉHISTORIQUE

**BARRY COX** 

Le mot préhistoire couvre en effet ici les centaines de millions d'années qui ont précédé l'histoire, et non pas seulement le temps des premiers hommes avant l'histoire, comme on le comprend généralement en France. Cette période est transée dans le dernier chapitre de cet ouvrage, comme l'aboutissement ul de millions d'années évoquées tout au cours du livre.

Il fallait donc nécessairement choisir et retenir, non pas même l'essence, mais le quintessence de nos connaissances, ce qui est fait de main de maître. Il s'agit en somme d'un survol, mais combien passionnant. Les astronautes qui pour la première fois ont vu la sphère terrestre dans son ensemble ne se sont pas arrêtés à tous les

détails, mais quelle satisfaction pour les yeux et pour l'esprit que cette vision pour la première fois directe et totale, parfaitement ordonnée et cohérente.

Le tableau d'ensemble réalisé par Barry Cox et son équipe, grâce à ce nouvel élément de vision du temps et de l'espace, est sans doute quelque chose d'aussi nouveau en son genre que les images du monde rapportées par les cosmonantes. \_\_\_EDITIONS SOLAR \_\_\_\_



#### **PARUTIONS DE NOVEMBRE 1983**

#### **Carol DUNLOP** et Julio CORTÁZAR

Les autonautes de la cosmoroute ou un voyage intemporel Paris-Marseille

Textes de Julio Cortázar traduits de l'espagnol par Laule Guille-Bataillon

#### Gert JONKE

Musique lointaine

Roman - Traduit de l'allemand par Robert Simon

#### John UPDIKE

Rabbit est riche

Roman - Traduit de l'anglais par Maurice Rambaud

#### Andrei VOZNESSENSKI

Incontrôlable suivi de O Traduit du russe par Léon Robel

GALLIMARD

#### écrire, lire et vivre en France

# **Clermont-Ferrand**

#### • Comment faire progresser la lecture en Auvergne?

LERMONT-FERRAND
n'a pas la réputation d'une
ville bien gnie. Nombre de ses bâtiments sont noirs. On dirait une ville taillée dans la nuit. Mais son ciel est bien plus lumineux qu'on ne le pense généralement. « Clermont évoque dans l'esprit de beaucoup de gens la lourdeur paysanne ., estime Jacques Gabet, un enfant du pays, inspecteur des impôts à Paris. En fait, c'est une cité de cent cinquante mille habitants qui vit à l'ombre d'un géant de l'industrie française : Michelin.

Ce géant emploie vingt-sixmilie personnes et sous-traite avec plusieurs petites entreprises de la région. Il possède ses cités d'habi-tation – dont les rues s'appellent Epargne, Espérance, Courage, ses centres de formation, ses magasins, son association spor-tive. Il y eut une époque, semble-t-il, où Michelin avait sa propre maternité et son service de pompes funèbres. - On dit que tout appartient à Michelin, poursuit Jacques Gabet, hormis le cimetière! -

C'est dire que les Clermontois ne manquent pas d'humour. On connaissait celui de Fernand Raynaud, qui était né dans cette ville. on redécouvre celui d'Alexandre Vialatte. Mort en 1971, l'auteur des Fruits du Congo (1951) et le traducteur de Kafka a surtout écrit des chroniques, notamment pour la Montagne, le quotidien de Clermont-Ferrand. Elles sont restées peu connues du grand public jusqu'en 1978, époque où les Editions Juliiard ont entrepris de les exhumer (1).

On doit à Vialatte cette excellente définition de l'homme : « Animal à chapeau mou qui attend l'autobus 27, au coin de la rue de la Glacière. - Une place de Clermont-Ferrand porte le nom de l'écrivain. Je suis allé la voir. La municipalité a-t-elle voulu faire preuve d'humour? Elle a attribué à Vialatte un bout de parking, devant un supermarché!

#### Avec des gestes de prestidigitateur

Christian Moncelet, trente-neuf ans, arrive à notre rendez-vous, dans une pizzeria, chargé d'un gros sac de voyage. «Je suis un vrai Bibendum», dit-il, parce que ses parents travaillaient tous les deux chez Michelin et qu'il est un pen gros. Il ne boit pas de vin. Mais il s'enivre vite en parlant des sujets - et ils sont nombreux qui le passionnent. A la fin du les clients des tables voisines n'écoutent plus que lui.

C'est un amateur de poésie - il en écrit - et un fervent admirateur de René Guy Cadou, à qui il a consacré des travaux. Il habite rue Cadou, à La Roche-Blanche, à côté de Clermont. Il rit : c'est lui, bien entendu, qui a persuadé la municipalité de donner ce nom à la rue. Il convient volontiers que les Auvergnats ont le sens du comique : il a publié sur ce thème une anthologie en deux volumes, intitulée Fouchtrah! Ah! Ah!

(édit. Horvath, 1982 et 1983). Fasciné par les expériences de Robert Morel dans le domaine du livre-objet, Christian Moncelet s'est lancé dans le même genre de production il y a une quinzaine d'années, en créant les éditions BOF (2). Il sort de son sac une à une ses réalisations avec des gestes de prestidigitateur ; voici donc un livre en forme de nœud papillon, que votre cavalière pourra consulter utilement pendant que vous danserez avec elle; voici une bouteille de cidre qui contient des petits poèmes imprimés sur des bouts de papier enroulés (l'ouvrage s'appelle Litrérature); voici un autre recueil de textes humoristiques, contenu dans une boîte de fro-

« J'ai utilisé des boîtes neuves, dit-il, puis je me suis aperçu que l'absence d'odeur était frustrante, alors j'ai mis un minuscule bout de fromage dans chaque bolte. Une nuit, j'ai fait un rêve affreux : l'exemplaire que j'avais envoyé à la Bibliothèque nationale avait moisi, entraînant la destruction de tous les livres de la réserve! » Christian Moncelet considère Flagrant délivre comme sa réalisation la plus achevée. Il lui faut trois jours pour fabriquer chaque exemplaire. Sur telle page, il a collé un cœur

rouge, en tissu, muni d'une fermeture à glissière. Sur telle autre, il a fixé une allumette afin que le lecteur puisse la brûler. Ailleurs, le texte est écrit avec un vernis spécial et ne devient visible que lorsqu'on souffle dessus. Au-delà du canular, il y a parfois une réelle poésie dans ces « insolivres », qui connaissent d'ailleurs un certain succès.

#### Le témoignage de Toinou

Que lit-on dans la région ? Jean Mallet, conservateur de la bibliothèque centrale de prêt qui dessert les petites communes du Puyde-Dôme au moyen de deux bibliobus, constate qu'on lit beaucoup, comme partout ailleurs, des romans sentimentaux (ceux de Delly, par exemple), les livres présentés par Bernard Pivot à la télévision, et aussi tous les ouvrages qui parlent de l'Auver-

gne, même quand ils sont érudits. La librairie Combes, une des plus importantes de la ville, est ornée d'une affiche géante qui présente les Récits et contes populaires d'Auvergne recueillis par Marie-Louise Ténèze (Gallimard). Robert Combes raconte

que son père, aujourd'hui décédé, achetait des livres aux éditeurs parisiens, peu après la guerre, contre du saint-nectaire. Il fait remarquer, lui aussi, que l'intérêt du public pour le livre régional demeure très vif. Il a bien vendu le Dictionnaire français-auvergnat, en trois volumes, de Pierre Bonnaud, maître-assistant de géographie à Clermont-II. On lit toujours Maria. « roman paysan » de Lucien Gachon, et, bien sûr, les onvrages d'Henri Pourrat, l'auteur de Gaspard des monta-gnes et de Trésor des contes, qui est considéré comme une sorte de Virgile de la région.

- L'Auvergne a deux capitales, disait Vialatte : Clermont-Ferrand aux yeux de l'histoire, Henri Pourrat aux yeux de la poésie. » Né à Ambert en 1887. mort en 1959, celui-ci a laissé une œuvre abondante, nourrie des légendes de son pays. L'image quelque peu idyllique qu'il en donne a été troublée récemment par le témoignage posthume d'Antoine Sylvère, Toinou, le cri d'un enfant auvergnat (coll. « Terre humaine », Plon, 1980). Ce violent réquisitoire contre la bourgeoisie d'Ambert a en un retentissement considérable et a inspiré une pièce de théâtre à Olivier Sauret.

#### Les coups de chapeau d'Alexandre Vialatte

'AUVERGNE est un ## Pays où il y a plus de montées que de pays où il y a plus descentes. > Ceux que le phénomène intrigue n'ont jamais lu Pascal et ignorent donc que. poussée jusqu'au bout, la logique débouche, au-delà de la loalque, dans un univers merveilleux où les parallèles se coupent, les contraires s'accordent, les surfaces délirent, et qui pourrait bien être l'Auvergne absolue d'Alexandre Vialatte, ouvrage récemment réédité.

li a tiré toute son œuvre de

cette patrie des amis d'enfance e qui sent la bure et la fumée», de ce lieu de haute mélancolie, « plus un secret qu'une province, qui crée des besoins qu'il ne satisfait pas ». Fils d'Ambert la montagnarde, il tutoyait les volcans et les vaches rousses. Dans un rayon de 200 ou 300 kilomètres et de Vercingétorix à nos jours, il connaissait tout le monde, au point qu'il ne savait plus où donner des coups de chapeau dès qu'il mettait le nez dehors. Le moindre changement lui sautait aux yeux. Tiens, on a remplacé les roses par des choux, devant le tribunal ! Et où est la statue de Blaise Pasçal, honneur de son collège? Remilui apportent des cigarettes et des journaux anglais. Vialatte réprimait un soupir. Heureusement, on n'avait pas touché à l'Auvergnat. ∢Un homme vētu de noir, coiffé d'un chapeau du même métal... qui, avec le produit de son négoce, s'achète

moustache tombante. Les gens mūrs n'ont pas de dents parce que ça coûte moins cher. »

Sous les chandails superposés. Vialatte devine un cœur et l'interroge. Qu'est-ce qui le fait battre? Un problème d'héritace, de mur mitoven, de cadastre? Ici l'argent coûte cher -« Je dépenserais dix mille françs pour ne pas perdre deux sous », répétait la grand-mère de l'auteur. «L'économie mène à la ruine, comme la vitesse à l'embouteillage, mais elle garde une valeur mystique. >

Elle n'est pas la seule. Les Auvergnats prodiguent à l'eau autant de respect qu'à la Caisse d'épargne. L'une et l'autre ont droit à des palais de mosaïque et de fer forgé. Mais la seconde y demeure tapie, alors qu'on vend la première, en bouteilles vertes, aux touristes et aux malades. Les autochtones, eux, n'en ont guère l'usage. «Pascal poussa des cris percants quand la sage-femme voulut le laver à sa naissance, et la vieille Mª Michelin, fondatrice de la dynastie, mourut à quatrevingt-cinq ans du premier bain qu'elle fut contrainte de prendre sur ordonnance du médecin.» On n'en admire que davantage courage de Vialatte, plonrents, laissant sur la berge, aux soins de son ami Henri Pourrat, ses souliers, ses vêtements et le dernier mot de la conversation.

#### GABRIELLE ROLIN.

PARLONS CLAIR!

philosophil

Apprécier les finesses et éviter les pièges de la langue française,

cerner un concept philosophique, trouver le terme exact en banissant les lourdeurs de style.

C'est ce que vous proposent les nouveaux dictionnaires Bordas.

Bordas

bon frank

\* L'AUVERGNE ABSOLUE, des pantoufies en feutre au Ca-sino... Les femmes portent la 219 p., 170 F.

Jean Anglade, soixante-huit ans, me reçoit chez lui, dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Sur les rayonnages de la pièce où il travaille, il y a ses propres livres. Il en a écrit beaucoup, une cinquantaine, des romans surtont, mais aussi des essais historiques romancés, des « divertissements », des traductions de l'ita-lien. Certains de ses ouvrages ont été repris dans des collections de poche. Les murs sont ornés des prix qui lui ont été décernés et de plusieurs affiches annonçant une signature de Jean Anglade ou la réalisation d'un film tiré d'un de ses livres. On a un peu l'impression qu'il est, dans cette pièce, au milieu de lui-même.

#### Le déclin de la culture orale

« Tout ce que j'écris touche à l'Auvergne » dit-il. Il est Γun des auteurs auvergnats le plus lus dans la région. Le public a-t-il une préférence pour un genre litté-raire particulier? - Pour le fan-tastique, répond Jean Anglade. Il y a du fantastique chez Pourrat, chez Vialatte, et dans nos contes. On trouve dans notre littérature beaucoup de personnages fantastiques, qui dépassent d'une bonne tête la réalité. - Jean Anglade discerne du fantastique même dans l'œuvre de Pascal. l'enfam le plus illustre de Clermont, « dans cette géométrie qui prend seu et vous emporte vers les espaces infinis », dit-il joliment.

Si les écrivains auvergnats racontent souvent leur pays, c'est peut-être aussi pour le sauver de l'oubli. Car, tous les témoignages concordent sur ce point, une cer-taine Auvergne tend à disparaître, a déjà presque disparu. « La culture orale, extremement importante dans notre pays, est en train de s'éteindre . constate Geneviève Caron, attachée à la direction régionale des affaires culturelles. « Il arrive encore qu'on organise une veillée, à l'occasion du ramassage des noix, mais c'est devenu très rare, affirme le poète Michel Sauret... Il me semble que c'étaient surtout les femmes qui racontaient, les vieilles femmes. >

Si les jeunes comprennent encore l'auvergnat, seuls les vieux le parlent toujours. - Je parlais l'auvergnat avec ma mère, le français, je l'ai appris à l'école », dit encore Jean Anglade. Il n'a rien écrit dans la langue du pays. Il se contente d' - d'assaisonner son texte · de vocables régionaux •.

Beaucoup d'intellectuels refu-sent cependant de voir l'auvergnat rangé au rayon des antiquités : c'est le cas de Pierre Bonnaud et de ses amis, et celui de Roger Teulat, maître-assistant de français à la faculté, qui anime l'Institut d'études occitanes du Puyde-Dôme.

Il se passe beaucoup de choses à Clermont-Ferrand dans le domaine de la musique, de la danse, du spectacle. La municipalité s'enorgueillit, à juste titre, de son imposante Maison des congrès et de la culture, inaugurée en

The second of the second

the control of the second

September 1994 - 19

يتراجعوا والمعمرة بالمارات

a descriptor discount

ge ees nostalgies et

The second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section

Sold and transport for a





HAME TO THE REAL PROPERTY. State of Society 





LE MONDE DES LIVRES

Free Andrew Systematics

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

Control of the second s

The series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of th

Mary Company of the French To

de la culture orale

fateración male patricipal

in the second section of the 
FAR Gregor Lines mother with att

The street like a section of the sec

THE IN PROPERTY OF THE PARTY OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

प्रकार कार्यक्षांच्या की की स्थान है। इस्तर कार्यक्षी

Carrier and appropriate for the second

where production were not group a

At the bullyance of the co

CALLET MARKET CONTRACTOR

County State, State for those or com-

राष्ट्रीय के किया है आप रहें के अपने हैं के अपने के किया है जिस्सी है जिस्सी है कि अपने के किया है जिस्सी है कि अपने के किया है कि अपने किया है कि अपने किया है कि अपने किया है कि अपने किया है किया

a and teengral dispiral of a

PROFIT OF A ROBINSHIP OF

with the control of the control of the control of

emplementan et augst gang kala

a matrian e**tt**yvärspanise, i he Northern H. Wartie et in TO THE PERSONS WITH THE PERSON OF THE PERSON National Property of the Control of mit for in with illeventile items in ex

an over in process Madden Science

The control was engaged in the control

សមសិត្រស់**ទៅ** ២ ភក្សាស្ន

Now in product diving a train to the

But the state of the state of the state of

ರ್ಷ ( ರಾಜ್ಯಕಮುಂದು ಆಗ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ) ಸಂಪರ್ಣ

أناس المتلوب المعرض أنجال والمحارث

الأرائب الأناف المراشي المراجعة الوارا واطمها

During makasa kada karance e Deb

 $\frac{1}{2} (\log n) \leq \log n$  . Since  $(\log n) \leq \log n$ 

∌ 2 ಕ್ಷೇಚಾರಣಕು∤ೇಕುಂಬರಲ್ಲಿ ಎಂ. ೧೯೯ <del>arminer de la fo</del>rmació de co Nail of property to the filter and the second second ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಹಂದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷ ಕ<sup>ೇರ್ ನ</sup>ಿಸಿ

millionet Gera Argunt.

and process will arrest the to

in the case of thems to

and the property of the second

Simple the Box gains about to like it Con Commer gas faccomo en en

Petrone na **建筑**超 politocent

The same of the state of the same of the s

Character Character

ر، دي چوپ

\*\* g- - - -

Filed State

# entre ses nostalgies et ses ambitions

Dans le domaine du livre, en revanche, il n'y a pas grand-chose à signaler. On peut s'en étonner non sculement parce que l'imprimerie fait partie des activités traditionnelles de la région, mais aussi parce que le maire de la ville, le socialiste Roger Quilliot, ancien ministre de l'urbanisme et du logement, est un intellectuel : ancien professeur de lettres modernes à la faculté de Clermont, il fut également le secrétaire d'Albert Camus. Or, ses collabora-teurs le reconnaissent volontiers, il n'est pas vraiment convaincu que le livre intéresse le grand pu-blic. Quant aux imprimeurs, ils travaillent surtout pour les banques, notamment pour la Banque de France : c'est là qu'elle fabrique et qu'elle imprime ses billets.

La bibliothèque de la ville est à la fois municipale et universitaire. Ce mariage surprenant, fait à l'origine pour des raisons d'économie, présente des aspects positifs : les ouvrages universitaires ne sont pas réservés aux seuls étudiants on me cite le cas d'un carreleur qui est devenu un excellent spécialiste en numismatique). Il n'en reste pas moins vrai que la section lecture publique » de cet établissement est notoirement insuffisante : elle ne possède que vingtcinq mille volumes et se trouve logée dans un espace de 150 mètres carrés!

La situation ne doit pas être meilleure à Chamalières - le Neuilly de Clermont, une des rares villes de droite du département (Giscard d'Estaing en fut le maire), — puisque ses habitants ont obtenu l'autorisation d'accéder à la bibliothèque de lecture publique de Clermont-Ferrand. Bien que la ville compte une importante population portugaise, l'établissement en question ne possède aucun ouvrage en portu-

Une annexe de cette bibliothèque a été créée l'an dernier dans un quartier populaire. Le local est

bien, agréable et relativement vaste, mais, faute de personnel, il n'est ouvert que treize heures par semaine.

Bien des villes du Puy-de-Dôme et des trois autres départements de l'Auvergne (Allier, Cantal et Haute-Loire) manquent de biblio-thèques municipales dignes de ce nom. Celle du Puy tient dans un appartement; et Ambert, la cité de Pourrat, en a été privée pendant très longtemps.

#### La memoire du monde du travail

En ce qui concerne les bibliothèques centrales de prêt, qui dépendent de l'Etat, la situation paraît plus satisfaisante : tous les départements (mais l'Alfier de-puis peu) en ont une. Celle de la Haute-Loire est toutefois installée dans des locaux provisoires. Celle du Puy-de-Dôme, rénovée en 1982, devrait être dotée d'un troi-

l'Auvergne dans cette an-thologie de la poésie auver-

gnate contemporaine. Les treize

poètes présentés évoquent pres-

que aussi souvent la mer et les

bateaux - Roger Siméon parle

d'e un grand navire perdu dans la

montagne blanche » - que cette

terre qui « jamais ne se résigne, mouillée d'un feu violent » (Gé-

rard Bocholier). La nature ne sert

de toute façon que de tremplin à

leur poésie, qui s'envole souvent

avec beaucoup de grâce :

«L'âme du monde ce matin-là s'étendait / Comme un immense

verger / Mille pommiers mille es-pérances / Se levaient et fleuris-saient / Cependant la lumière et

le vent / De colline en colline /

sième bibliobus avant la fin de . Des milliers d'Auvergnats sont

« Il faut remarquer que les besoins de la population en matière de livres sont en partie couverts par les bibliothèques des comités d'entreprise », note Jacques Mary, adjoint au maire de Clermont-Ferrand, chargé des affaires culturelles. La plus importante de ces bibliothèques est naturellement celle du comité d'entreprise de Michelin : elle est riche de quatre-vingt mille vo-lumes et dispose de deux bi-bliobus (c'est à la suite d'un très long procès que le comité d'entreprise a pu obtenir la dotation financière à laquelle il avait droit). La municipalité compte agir en direction de ces comités pour mieux coordonner leur action et pour créer un centre chargé decollecter la mémoire du monde du travail (traditions, techni-

ques, etc.). Visiblement, le succès excep tionnel de la Journée de la poésie à Clermont-Ferrand a fait réfléchir les responsables municipaux.

soir » (Pierre Delisle). En fait, des

conceptions très diverses de la

poésie s'expriment ici. Michel

Sauret se rapproche par mo-

ments - notamment dans la

Fête du cochon - de la poésie

populaire. Jean-Pierre Siméon

cultive, lui, l'aphorisme poétique.

que notre image », écrit-il. Il rend

ioliment compte de la mélancolle

amoureuse: « Toi délà devenue

ce ruisseau lointain, et moi,

\* POÉSIE EN AUVERGNE,

sortis la nuit pour assister à des manifestations de poésie, dit Jacques Mary. On ne s'y attendait vraiment pas. >

Certains poètes de la ville ont formé, il y a six ans, l'Association de recherche poétique en Auver-gne (3), qui publie une revue, de très bonne tenue, subventionnée par la Caisse nationale des lettres. Les responsables de la publication sont Roger Siméon et Pierre De-lisie. On retrouve les poètes de ce groupe dans l'anthologie Poésie en Auvergne, numéro spécial de la revue Poésie présente, publiée par René Rougerie.

Fort peu de livres paraissent aujourd'hui à Clermont-Ferrand. La plupart sont édités par des associations, et ne connaissent qu'une diffusion très restreinte. L'Association des publications de la faculté des lettres, une des plus actives, a fait paraître une quinzaine de titres depuis 1977, tirés à quelques centaines d'exemplaires. Il s'agit souvent d'actes, de colloques, comme celui organisé par le Centre de recherches révolutionnaires et romantiques sur l'amour en France (4).

#### La lecture chez les immigrés

Cependant, on a vu naître ces dernières années, dans cette pro-vince, quelques éditeurs dont l'ambition dépasse largement le cadre local: Jean-Pierre Marty (éd. Créer) à Nonette (5), Ipomée à Moulins, Jean-François Manier à Chambon-sur-Lignon, Ressouvenance à Montaiguten-Combraille.

- L'Auvergne a besoin d'une politique du livre, déclare François-Noël Simoneau, le nouveau directeur régional des af-faires culturelles. Il existe des carences dans tous les domaines : autres, commencent à se réaliser,

édition, distribution, lecture publique. » Pour y remédier, la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) a pris l'initiative de réunir tous les responsables du livre de la région, ce qui a fait apparaître la nécessité d'une coopération entre les diverses parties afin d'améliorer la diffusion des ouvrages. • Il faut atteindre ce public, important à notre connaissance, qui veut lire mais qui n'a pas de livres à sa portée », dit encore François-Noël Simo-

La DRAC est en pourparlers avec le conseil régional pour constituer un fonds d'intervention destiné à des opérations de promotion ponctuelles. Le problème de la lecture chez les immigrés a été posé lors des Journées d'études de Riom, qui ont réuni des représentants des ministères des affaires

étrangères français et portugais. En attendant que les projets, souvent excellents, des uns et des

\* Collage de CAGNAT. bien des Clermontois se plaignent d'une certaine stagnation de la vie culturelle locale. L'un incrimine l'impact de l'empire Michelin sur les esprits, l'autre le monopole de la Montagne, le troisième l'isolement de l'Auvergne. Elle est restée, en effet, à l'écart des autoroutes et des trains à grande

#### VASSILIS ALEXAKIS.

(1) Trois recueils de chroniques ont paru: Dernières Nouvelles de l'homme (1978), Et c'est ainsi qu'Allah est grand (1979, L'éléphant est irréfutable (1980)

(2) Les éditions BOF sont diffusées par Jean-Michel Place, 12, rue Pierre-et-Marie-Curie, 75005 Paris. (3) ARPA, 10, boulevard Léon-Malfreyt, 63000 Clermont-Ferrand.

(4) Aimer en France, 1760-1860. par Paul Viallaneix et Jean Ehrard, Associa-tion des publications de la faculté des lettres. 29, boulevard Gergovia, 63037 Clermont-Ferrand.

(5) Voir l'article de Libert l'arrago:
• Un éditeur aux champs -, dans le Monde du 16 septembre 1981.

AVIGNON

Un volume  $21 \times 29,5$ 

88 ill. noir et couleurs

broché - 140 pages

Musee du Petit Palais

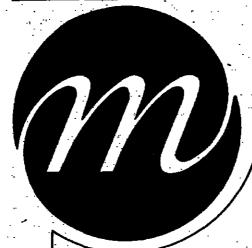

# LIVRES D'ART AUX MUSEES NATIONAUX

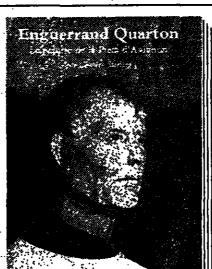

« A grands pas vers le soir »

L'est très peu question de Allaient à grands pas vers le

LE PEINTRE DE LA PIETA D'AVIGNON

Un volume 32 × 24,5 relié pleine toile sous jaquette pelliculée - 224 pages - 68 ill. couleurs

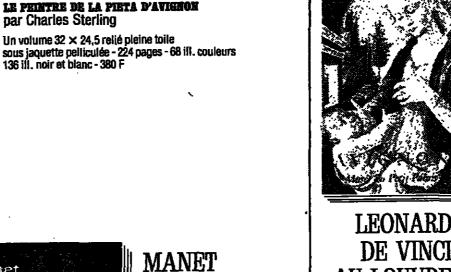

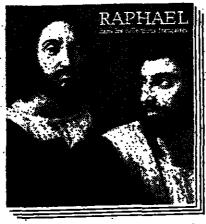

DANS LES COLLECTIONS PRANÇAISES Un volume  $24 \times 21.5$ 

broché - 480 pages 458 ill. noir et couleurs 158 F



Un volume 24 × 21.5 broché - 496 pages 1200 ill. nair et couleurs 158 F

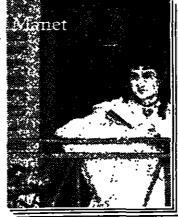

J.M.W. TURNER Un volume  $24 \times 21.5$ broché - 324 pages

260 ill. noir et couleurs

Un volume  $29 \times 22.5$ relié pleine tolle

sous jaquette pelliculée

325 ill. noir et blanc

548 pages - 140 ill. couleurs



IMW TURNER



AU LOUVRE

បរា volume

120 F

21 × 29,5 broché

102 pages - 87 ill.

noir et couleurs

Un volume 21  $\times$  29.5

broché, 116 pages 179 ill. noir et couleurs 120 F

EN VENTE CHEZ LES LIBRAIRES ET AU MUSÉE DU LOUVRE Editions de la REUNION DES MUSEES NATIONAUX 10, rue de l'Abbaye 75006 PARIS



#### société

#### Les femmes ont toujours été flouées

#### Michèle Sarde raconte l'histoire des Françaises.

L n'y a rien de tel que l'éloignement pour découvrir sa vraie nature. Ainsi, c'est en s'installant aux Etats-Unis que Michèle Sarde, regardant ses concitovennes avec les yeux des Américains, a soudain pris conscience que « les Fran-çaises » existaient. Tous ces clichés. répandus par le cinéma et le théâtre de boulevard, sur - la Française -, femme légère, séduisante, spirituelle, élégante, faite pour l'amour et la conversation, superficielle, her-métique à la politique et aux « grands problèmes », amorale et soumise, semme-ensant et semme fatale... tous ces stéréotypes éculés devaient bien avoir quelque chose de vrai, puisqu'ils correspondent à une image inlassablement reproduite.

Pour Michèle Sarde, si cette représentation schématique a la vie dure, c'est qu'elle restète une réalité culturelle. C'est bien ainsi que la société, au cours des siècles, a façonné le rôle qu'elle entendait attribuer aux femmes et qui repose sur une contradiction fondamentale. D'un côté, la femme, en France, est incroyablement idéalisée : elle incarne l'Amour, la Mère, la Patrie, la Liberté, la Vierge, la Révolution... tout ce qui est sublime, éternel, inaccessible. De l'autre, elle est exclue du pouvoir et de la vie publique. Elle règne sur les cœurs et les salons, mais elle n'a eu pendant longtemps aucune existence légale et politique. Si les choses, de ce point de vue, sont en train de changer, cette libération récente ne doit pas faire oublier des siècles de soumission.

Un autre trait de la société française a été - très tôt dans l'histoire – la mixité complète de la vie sociale. Dans les rues, les boutiques, les châteaux, les appartements - et même bien souvent les chambres à coucher... - hommes et femmes se mélangent sans façons. D'où cette liberté de mœurs et d'allure, cette franchise dans les propos et les manières, qui ont toujours surpris les êtrangers. D'où aussi, pour les femmes, la difficulté d'obtenir un territoire propre, des lieux pour se réunir et parler ensemble (on sait, à cet égard, le rôle des lavoirs dans les campagnes ou des boutiques de couturières dans les villes...). D'où aussi la nécessité d'user des seules armes dont elles disposent - la séduction. la coquetterie - pour tirer leur épingle du jeu, dans des situations de proximité pas toujours faciles à

#### L'heureux temps de l'amour courtois

Mêlées à tout, entendant et observant tout, les femmes françaises ont très vite acquis, dans la vie domestique et collective, une capacité d'administration et d'intervention considérable. Mais celle-ci n'étant nullement reconnue par les hommes, qui détenaient tous les droits, elle s'exerçait de préférence par l'intrigue et l'influence occulte.

Cette situation particulière desla mettre en évidence à partir du discours des femmes elles-mêmes, dans la littérature et dans l'histoire. Discours à la fois formidablement présent, tant l'activité créatrice des femmes a été intense – depuis les femmes troubadours du douzième siècle jusqu'aux féministes du ving-tième. – et constamment étouffé. puisque seuls les hommes avaient

L'ouvrage de Michèle Sarde, mal-gré sa taille impressionnante. l'abonnce de ses références bibliographiques, n'est pas une thèse rébarbative. Il est essentiellement composé d'une succession de portraits. Vivants et bien documentés, des très nombreuses femmes qui -d'Héloise à Nana, d'Aliënor d'Aquitaine ou de Christine de Pisan à Simone de Beauvoir, de Jeanne d'Arc à Louise Michel, d'Olympe de Gouges à Flora Tristan ou à Louise Weiss - ont écrit l'histoire de cette moitié de la société française qui

accès aux formes consacrées de l'art noncement de la princesse de Clèves, le « jansénisme amoureux » des Précieuses ou les souffrances des

héroïnes raciniennes Cette chape de plomb qui pese sur les corps devait se lever au dix-huitième siècle, âge libertin où le mariage n'est plus qu'une conven-tion dont on se moque et où rien ne semble plus freiner les fantaisies du desir. Mais, si cette époque est plus agréable aux femmes, celles-ci n'ent tirent aucun avantage concret. Leur pouvoir est toujours réduit à cette s'exerce dans l'ombre trouble des intrigues et des aventures galantes.



\* Dessin de GAVARNI.

semblait précisément hors du temps. Une histoire qui, pendant des siè-cles, n'a rien eu d'une marche triomphale vers le progrès. Michèle Sarde la voit plutôt ponctuée d'échecs et de régressions. Pour elle, l'age d'or féminin – s'il y en eut un – se situe du côté du douzième siècle, c'està-dire à une époque où les semmes grâce aux subtiles rigueurs de l'amour courtois, étaient parvenues à trouver une cote mal taillée entre les nécessités du mariage et la libre disposition de soi.

Car tout le malheur historique de la femme, explique Michèle Sarde, vient de cet état d'objet où elle est réduite dans la négociation matrimoniale, épreuve capitale pour son corps, mais où elle n'a aucune part. Elle est livrée à un homme qui l'ignore et qu'elle ignore, et qui a toutes chances de la traiter avec brutalité ou désinvolture. D'où la nécessité pour elle de se reconstruire une vie personnelle, de façon imaginaire (dans le mysticisme ou la rêverie sentimentale), ou clandestine (par l'adultère). En attendant le moment béni du veuvage, il lui faudra, selon l'esprit du temps, feindre ou subir, se dérober ou se soumettre, se venger ou se mépriser.

Ce poids du mariage, cette dictature de l'homme sur la femme, n'ont fait que croître au cours des temps - surtout à partir du moment où, vers la fin du douzième siècle l'Eglise, étendant son emprise sur les institutions et les esprits, est parvenue à sacraliser les liens conjugaux et à contrôler les alcôves, comme elle l'avait fait avec les âmes. Se sont alors peu à peu développés un sentiment du péché et un dégoût de la chair qui ont culminé avec le grand refoulement du dix-septième siècle, comme en témoignent le re-

Claude

DELAY

Chanel solitaire

biographie

L'influence des favorites et des maîtresses de maison qui tiennent salon est grande, mais précaire. Les femmes n'ont d'autres armes que leur charme et leur beauté. Leur ardeur à en tirer profit n'a d'égale que leur hantise de les voir se flétrir pré-

La Révolution de 1789, malgré le rôle qu'y ont joué les femmes. n'améliorera pas leur sort - non plus que les secousses politiques du siècle suivant. La société bourgeoise du dix-neuvième siècle est antiféministe et les propos hardis d'hommes progressistes - depuis Condorcet et Poulain de la Barre jusqu'aux saint-simoniens et aux fouriéristes — n'y changeront pas grand-chose. Il fau-

dra attendre la seconde moitié du vingtième siècle pour que le sort des femmes, dans les esprits, les lois et les institutions, soit radicalement changé. Il a fallu la secousse d'une guerre mondiale pour que les Fran-çaises conquièrent, en 1945, le droit de vote que les Américaines avaient obtenu avant 1900, les Australiennes en 1902, les Norvégiennes en 1907, les Britanniques en 1918, les Allemandes en 1919, les Hongroises en 1925, les Espagnoles et les Portugaises en 1931, les Roumaines en Ĭ925...

Pour Michèle Sarde, les femmes ont toujours été flouées par l'image idéalisée que la société française avait dressée d'elles. Elles ont été prises au piège de la fascination qu'elles exerçaient. Et cet effet de séducition dont elles étaient à la fris séduction, dont elles étaient à la fois les symboles et les victimes, a continué de se faire sentir au cœur même de la conscience féministe, lorsque les hommes de gauche sont parven à les convaincre que la hute des classes passait avant la guerre des sexes et que la libération des femmes viendrait dans la foulée de la révolution sociale. Les Françaises. qui ont profité très tôt des progrès de l'enseignement et des prestiges du débat intellectuel, ont préféré placer leur combat sur le plan théol'enseignement et des pres rique et idéologique plutôt que sur celui, plus concret, des revendications économiques et matérielles. comme le saisaient, avec leur bon sens et leur réalisme, leurs - sœurs anglo-saxonnes ou scandinaves.

Pays de la femme, la France s'est identifiée à un visage de femme. La langue, la culture françaises ont été forgées pour la plus grande gloire de la femme. Les Français, on le sait, ne pensent qu'à elles, ne vivent que pour elles. Et les Françaises, charmées, se sont laissé prendre au leurre de cette dévotion. Sans s'apercevoir que ce regard qui les adulait faisait d'elles des captives.

Maintenant qu'elles sont - pres que - sorties de ce long sommeil enchanté, les Françaises vont-elles disparaître, pour rejoindre la grande communauté internationale des femmes libérées? Michèle Sarde n'esquive pas la question, puisqu'elle termine son livre par cette interrogation: « Y aura-t-il encore des Francalses au vingt et unième siècle? Peut-être, en esset, n'y en aura-t-il pas davantage que de Français... FRÉDÉRIC GAUSSEN.

\* REGARD SUR LES FRAN-ÇAISES, X' siècle-XX' siècle, par Mi-chèle Sarde. Stock, 668 pages,

#### Les chemins de traverse de Julia Kristeva

#### ● La métamorphose d'une théori-

EPUIS son premier livre, Recherche pour une sémona-lyse, paru au Seuil en 1969, Julia Kristeva est tenue pour un auteur difficile, une théoricienne un peu inaccessible. Histoires d'amour vient bousculer cette image. On y rencontre une femme chaleureuse, soucieuse de nos réalités au sens le plus quotidien, qui s'avance sans masque et prend le risque de naviguer entre la psychanalyse et l'Université, sans rien ignorer des réactions qu'elle suscite dans chacun de ces deux mondes.

- Je suis une étrangère et. comme beaucoup de linguistes, j'ai vécu dans une société totalitaire. Cela prédispose à s'interroger sur le sens caché, sur les codes. Ouand le suis arrivée en France, en 1966, les sciences humoines étaient triomphantes. Il nous a fallu des années pour comprendre que le savoir n'al-lait pas sans plaisir. C'est ce qui m'a conduite, consciemment du moins, à la psychanalyse. I'ai compris qu'on avait trop sous-estimé la place de l'affectif.

. C'est une chose évidente quand on s'intéresse à l'apprentissage du langage chez les enfants. Winnicott, par exemple, montre bien le rôle de la - suffisamment bonne mère - :

celle qui n'est ni trop près ni trop loin, et qui rend possible les jeux de la présence et de l'absence... C'est dans cet espoce que se constitue la parole. - Apprentisage du langage, expérience de la maternité, nouvezux chemins ouverts par l'analyse...: Julia Kristeva nourrit désormais sa réflexion théorique de son expérience personnelle.

« Ce que je dis aujourd'hui est plus pointilliste, plus décousu. l'étais autrefois plus soucieuse de mattrise. Je crois, maintenant, qu'il est bon de se placer à plusieurs endroits en même temps, et de reconnaître qu'il y a plusieurs manières de chercher, d'avancer. Quand on franchit une frontière, on reste entre deux cultures, entre deux langues. Je tiens à cet entre-deux, que je retrouve dans toutes mes démarches : un pied dans l'imaginaire, un pied dans l'empirique, un pied dans le féminin, un pied dans le masculin...

On comprend mieux alors pourquoi la psychanalyse est le lieu central des recherches de Julia Kristeva. C'est le domaine, on le territoire, où s'accumulent et se transforment les butins qu'elle rapporte de ses incursions multiples dans la littérature, chez Joyce, Mailarmé, Baudelaire, Stendhai ou Céline, et dans d'autres domaines comme la linguistique, la politique ou le féminisme.

GENEVIÈVE BRISAC.

#### Le discours amoureux de l'Occident

#STOIRES d'amour est un livre éclaté comme la fiqure de Narcisse qui en trame les pages. On y rencontre Roméo et Juliette, qui s'aiment et se haïssent, Mme Guyon et Mallarmé, Don Juan et Thomas d'Aquin, Baudelaire, Mme de Rênal, un certain Sigmund Fraud, des gens comme vous et moi. Qu'ant-ils en commun, ces personnages? Ils nous parlent, dit Julia Kristeva, de passion, de douleur, de don de soi, de recherche de soi, d'amour et de mort, sur fond de peur, de dégoût, de manque et d'idéal.

On peut, par souci d'ordre, et par sécurité, lire Histoires d'amour comme une histoire, y voir se dérouler l'histoire des mythes, l'histoire des idées - deux mille ans d'amour et de christianisme - qui ont façonné nos histoires d'amour à nous. On peut y voir, donc, une nouvelle approche, littéraire et analytique, du discours amoureux de l'Occident.

On peut aussi considérer ca gros livre bourré d'images. d'anecdotes, de digressions, d'intuitions, comme un puzzle, S'en servir comme d'un kaléidoscope : chaque chapitre ouvre des pistes et nous renvoie à no-tre présent. Ainsi, ce que Kristeva appelle le mai d'amour et crise de civilisation peut se résumer ainsi : parce que nous les avons effecées dans notre siècle laïque, les figures de notre espace psychique ancien nous manquent. Ayant évincé l'image du père, porteur légitime de la loi, et l'image virginale de la mère, nous ne savons plus élaborer le narcissisme primaire. D'où l'urgence, l'omniprésence de la question amoureuse...

\* HISTOIRES D'AMOUR, de Julia Kristeva. Denoël, 358 p.,

#### Du viol légal aux délices de l'adultère

le couple bourgeois durant le dix-neuvième siècie : la débauche et son double négatif, la frigidité. Médecins, moralistes, confesseurs s'emploient à conjurer ces menaces et a exalter les « symphonies sublimes > de l'amour conjugal : e Le mariage, en liant les deux sexes l'un à l'autre, prévient la débauche, modère les passions suelles par la facilité qu'on a de les satisfaire, et devient aussi la sauvegarde des bonnes mœurs et de l'honneur des familles », écrit, en 1848, A. Delay dans l'Hygiène du mariage.

Sur ces pompeuses déclarations de principe se greffent des conseils souvent triviaux ; ainsi, il est impérieusement recommandé aux nouveaux maris de ne iamais se montrer devant leur jeune épouse en bonnet de coton : cela risque de les ridiculiser ; de ne pas trop la contrarier quant à l'argent et de lui laisser croire qu'elle administre ses biens ; de ne pas briller trop ostensiblement devant elle : d'écouter patienment ses confidences car, sans cela, elle les fera à une amie qui, fluence nocive sur elle.

Si le mariage est le remède à l'hystérie de la femme, comme le répètent les médecins, encore importe-t-il de passer élégamment le cap crucial de la nuit de noces. Bien peu y parviennent. Bien peu se souviennant du mot de Balzac : « Ne commencez jamais votre mariage par un viol. »

Cette première nuit, longue et terrible, sera pour beaucoup le chamier des sentiments, des désirs, des illusions nourris dans leurs cœurs virginaux. Comme l'écrit, en 1845, le Dr Serrurier (un nom prédestiné) : « Le jour où la fiancée marche vers l'autel est le jour où commence pour elle le deuil d'un sombre et malheureux avenir. »

Heureusement, vers la fin du siècle, se produit ce qu'on pourrait appeler le « krach de la pudeur ». Les notions de chasteté et de pureté sont alors passée au crible. A l'origine de cette révolution des mœurs : les mères. « Les mères, écrit Laure Adler,

dans l'intérêt des familles. » Ayant trouvé « un peu brutales les surprises de l'alcôve, [elles] crieront à la trahison, au viol et se promettront de ne pas recommencer ce genre de crimes sur leurs filles ». Dorénavant, le flirt sera à la mode...

« Je veux que les jeunes filles cèdent franchement à l'instinct »

Enfin, en 1907, arrive Léon Blum avec son essai : Du mariage; c'est la révolution : plus de frottements fortuits, plus de pseudo-caresses, plus de mar-« Je veux, écrit Blum, que les ieunes filles cèdent franchement à l'instinct, qu'elles aillent au bout de leurs désirs, qu'elles se donnent quand il leur en vient l'envie, mais je hais qu'elles se détaillent et se débitent, et que la crainte leur tienne lieu de chas

Impossible d'évoquer l'histoire du couple de 1830 à 1930 sans parler de l'adultère. L'étude qu'en fait Laure Adler est un chef-d'œuvre du genre : on se trouve transporté dans l'ambiance voluctueusement hypocrite des romans érotiques de la fin du siècle, ambiance qu'on quitte presque avec regret pour suivre l'histoire mouves d'une réelle conquête des femmes : le divorce.

Laure Adler, qui avait déjà publié chez Payot un ouvrage sur les premières journalistes : A l'aube du féminisme - 1830-1850 - a réussi un grand livre avec ses Secrets d'alcôve : généreux dans son inspiration, documenté, précis dans sa construction, alerte dans son style et, de surcroît, chargé d'une sensualité qui explose presque à chaque page et qui fait peut-être de cet aperçu historique un des romans les plus érotiques de la rentrée.

\* SECRETS D'ALCOVE, de

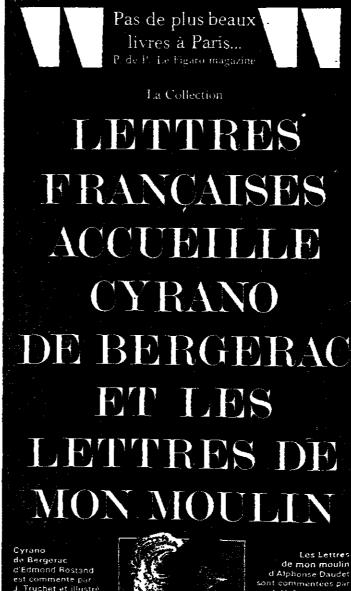



424 pages, Composi

Hannu ' des rallyes s Après la Land championne du 1870 Laurers pour Bire

Laurers pear Mark Laurers encore pour Laurers pour in us A l'arrent 19

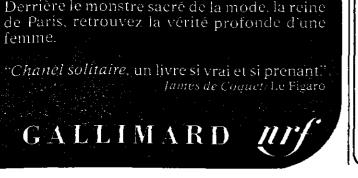



## s de traverse de Julia Kristeva FREE STATE OF THE 
Te size of 40 24, 402 25, 19

See a see making to make you to have Both of the State 
Tamenta Tamenta della compania

And the second s

the description of the first section of the section

entrestante de batte : l'aleman Fire as assumed to the second 
Tress Brussain, Steney To St.

P HISTORETS GRANGES &

GENEVIEVE BRISAS

Sala Pige Section

. The constant of the property of the state 
का काम क्षेत्र विकास विकास के म Cost Surviver to the state of t

ति हर्षात्रकार से सम्बद्धानाम् Make of senger and a senger and Sont or sength Carties and Carties Tip-16 32 (65) Editor 1 6 77 (45) Editor ENGTHERN MENTAL निर्माण<del>कात्रके । १५</del> Section of Company of the Company of August of the same of the transfer The first decidence of the second second

s section of the Asset in the second  $e^{i\phi_{i}\phi_{i}}=12000-2002\underline{g}_{i}^{2},$ Mar Pillage Bay (Ag) The state of the s STATE OF STREET

the second of MERCHE TO COME B West Reported - 7 -2 - San Excess por Commence of a ಎಸೆ⊈. ಎಫ್ಎಂ ಎಫ್ಎ

STANDARD TO SELECT THE continued as white is lightly the in the - 単軸 きゃん 海 The second of the second

1 Indureux de l'Orcident 中学企業 は も こ のは seet offersomp (Mr. Colors) Statement for the control of the state of th

The material of the special of the Records of the second  $\Delta u \sim h e^{i \phi n} e^{-i \phi}$  , if which shifted the energy hyperconduction Fig. make the state of a trade gray, supergray of the forces ero des Como mario. La sero menero e sorte mario al un esta su que Significant of the Company of the Co Best protection of the National Asset Simplement was a line of the ARM TO THE THE The second # January 7.5 त्रास्त्र अस्यातः । एक त्रमा द्वेष्ट्रमा त्र<sub>मा</sub>र । mental effection (graph rights of a THE RESERVE OF THE PARTY OF THE president to the control Premier Submitteller (0.00 stromer protest estimations ANY DESIGNATION OF THE PERSONS OF

A POST CASE THE THE THE THE STEEL OF THE STE العابية والمتعادة المعاد PART AND THE STREET, S ्रीकृष्णकार का प्रशासकार के प्रशासकार का प्रशासकार का प्रशासकार का प्रशासकार का प्रशासकार का प्रशासकार का प्रश भारतिकार का प्रशासकार का प्रशासक الهواعيدي المؤاراتم For Congression ton on while Libra Kristern, Bernall, 185 ; toward appears the fi

Far de plus benux žaszas à Paris.

ETTRES INCAISES

CEILIE YRANO BERGERAC!

TI LES TRES DE MOULIN

ERIE NATIONAL



Hannu Mikkola. Champion du monde des rallyes sur <u>Audi Quattro</u>.

Après la fantastique saison 1982 où l'Audi Quattro fut sacrée championne du monde, la récolte se poursuit: Lauriers pour Blomqvist-Cederberg vainqueurs du Rallye d'Angleterre. Lauriers pour Mikkola-Hertz 2e du Rallye d'Angleterre. Lauriers encore pour Hannu Mikkola champion du monde 1983. Lauriers pour la technique et pour la passion Audi.

A l'année prochaine.

La technique est notre passion.

## RELIGION

#### L'Église dans la France socialiste

(Suite de la première page.)

Ce danger n'existe plus avec un pouvoir socialo-communiste. Pour la première fois depuis 1940, l'Église premiere 10ts depuis 1940, 12 guise traite avec un gouvernement très laf-que dans lequel les catholiques ne sont ni majoritaires (comme de 1958 à 1981), ni présents en tant que tels (comme à l'époque du M.R.P.). Un gouvernement d'autant moise suspect de déscoliment tant moins suspect de cléricalisme qu'il prétend revoir le statut de l'école privée.

Le président de la Conférence épiscopale française et ses adjoints n'ont donc aucun complexe à fran-chir les portes de l'Elysée ou de Matignon. Le premier ministre s'est rendu aussi bien à Notre-Dame pour la grand-messe du 11 novembre cupesse ouvrière chrétienne. Il n'y a plus, chez beaucoup d'évêques, cette terreur d'être places . entre les autorités civiles et les autorités militaires -, selon une ancienne remarque du cardinal Marty.

L'ancienne majorité constate amèrement que l'Eglise a attendu la victoire de la gauche pour normaliser ses rapports avec le pouvoir. Mais qu'elle se console : d'abord, cette nouvelle attitude ne tient pas sculement au changement de majo-rité. Et puis, c'est un acquis pour l'avenir. Il sera difficile à l'épiscopat de revenir en arrière si, demain, la droite gagne les élections.

#### Morale socialiste

La décrispation des évêques s'explique aussi par le nouveau realisme qui règne à gauche. On peut au-jourd'hui s'en prendre à l'impérialisme soviétique sans devoir s'excu-ser. Les événements en Pologne, particulièrement ressentis dans la communauté catholique, encouragent la hiérarchie à s'exprimer plus librement. Son récent document « Gagner la paix » dénonce avec une virulence inédite le - caractère do-minateur et agressif de l'idéologie

Les catholiques de gauche étaient entrés en force au parti socialiste, notamment dans le courant Rocard et an CERES. Aujourd'hui, nombre d'entre eux sont députés ou membres de cabinets ministériels. Ces idéalistes, souvent maximalistes, ont été affrontés aux exigences du pouvoir. Ils ont appris à compter et à composer. Leur nouvel état d'esprit autorise les évêques à affirmer des choses qui auraient suscité leur indignation il y a quelques années. A propos de la menace nucléaire, par exemple : • La non-violence évangé lique ne peut être appliquée aux États.

Les évêques ne sont plus harcelés sur leur gauche par des contesta-

Le Monde

5, rue des Italiens 75427 PARIS CEDEX 69

**ABONNEMENTS** FRANCE 341 F 554 F 767 F 980 F

TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE 661 F 1 194 F 1 727 F 2 260 F ÉTRANGER

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 381 F 634 F 887 F 1 148 F IL - SUISSE, TUNISIE 454 F 779 F 1 105 F 1 430 F

Par voie aérieuse Tarti sur demande. Les abonnés qui paient par chèque postal (trois voluts) vondront bien joindre ce chèque à leur demande. Changements d'adresse définitifs on provisoires (deux semaines ou plus); nos abonnés sont invités à formuler leur demande une semaine au moins avant leur départ.

Joindre la dernière bande d'envoi à Venillez avoir l'obligeance de quelques années. La contestation in-terne, ou ce qu'il en reste, est monopolisée par des intégristes. Les pro-phètes, eux, semblent souvent avoir perdu l'usage de la parole. A l'image

des intellectuels de gauche... Certains ne sont plus dans l'Eglise : à force d'être à l'avantgarde, ils ont décoilé. D'autres sont occupés ailleurs : dans des tâches politiques qui leur paraissent beau-coup plus urgentes. D'autres encore se taisent parce qu'ils savent qu'on ne les entendrait pas : ils attendent des jours meilleurs. Quand ils réintègrent discrètement les paroisses, c'est souvent pour prêcher la récon-ciliation, l'unité et le bien commun. Notions qui provoquaient hier leurs sourires narquois, mais pour les-quelles la gauche, désormais, se bat.

D'une certaine manière, les évêones se reconnaissent davantage dans le pouvoir actuel. - Sous le libéralisme triomphant, note l'un d'eux, les questions morales étaient marginalisées, jugées sentimentales et non productives. · L'antilibéralisme visceral de beaucoup d'ecclésiastiques les amène à apprécier un certain moralisme socialiste, soucieux du tiers-monde et des plus pauvres, opposé à la peine de mort, etc. Lorsque s'y greffe l'austérité, qui peut rappeler des accents évangéliques, la séduction est plus forte

De là à dire qu'une majorité d'évêques se situent à gauche... Personne ne commet cette erreur dans

#### La séparation

La loi du 9 décembre 1905, dite de séparation, a rendu les Eglises indépendantes de l'Etat, Selon l'article 2, « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte .. Mais elle « assure la liberté de conscience = et a garantit le libre exercice des cultes », lequel n'est assujetti qu'à des restrictions «édictées dans l'intérêt de l'ordre public ».

Les évêques sont nommés par le pape, avec l'accord du gouver-nement français. Ils désignent librement curés, vicaires et aumô-

Seules les églises construites après 1905 appartiennent aux associations religieuses, qui en assurent l'entretien. Les autres sont propriétés des communes, tandis que les cathédrales relèvent de l'Etal. Ces édifices, ainsi que les meubles qui les garnissent, sont laissés gratuitement à la disposition de l'Église. On ne peut y tenir « des réunions politiques », selon l'article 26 de la loi.

La loi de séparation ne concerne pas le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle. Dans ces départements – retournés à la France après la première guerre mondiale, – les évêques sont nommés par l'État. Les prêtres reçoivent un salaire des autorités publiques, mais sans avoir la qualité de fonctionnaires.

les milieux gouvernementaux, On sait que l'Eglise est une force centriste qui n'aime pas défier le pouvoir en place. On constate aussi que cette force donne à des réseaux électoraux de droite l'occasion de se développer (autour de la défense de · l'école libre », par exemple). Toutes les enquêtes le prouvent : c'est parmi les catholiques les plus pratiquants qu'on constate le plus de votes conservateurs. Le tournant de 1981 n'a rien changé à cette donnée

sociologique.

#### Une guerre coûterait trop cher

L'ancienne majorité ne cessait de se plaindre de l'intrusion des évêques dans le domaine politique. Halte-là, messieurs de la prétrise, déclarait en juillet 1973 l'amiral de Joybert, chef d'état-major de la marine. Voulez-vous, s'il vous plait, vous mêler de vos oignons! - Mais

aurait-on protesté si l'épiscopat avait beni les initiatives gouvernementales et s'était élevé contre la contesta-

tion?

La gauche au pouvoir n'a guère de raisons d'en vouloir à l'épiscopat. Elle lui sait gré, au contraire, de jouer un rôle modérateur dans la querelle scolaire, qu'il n'a pas provoquée. Mais on imagine le tollé de protestations si les évêques avaient condamné la politique nucléaire de la France... L'Eglise est redécouverte chaque fois qu'il y a conten-tieux. Le reste du temps, les hommes politiques ont tendance à oublier son existence et à négliger

En 1981, l'Eglise n'existait guère dans le paysage politique français. Son épiscopat s'était très peu engagé dans la campagne électorale, ne faisant même pas de l'enseignement privé un cheval de bataille. Elle avait tendance, depuis plusieurs an-nées, à minimiser son rôle et sa pré-sence visible. Les laïques arrivés au pouvoir out découvert l'Eglise à propos de la querelle scolaire, sans savoir par quel bout la prendre. Ils constatent que cette institution possède un réseau de permanents d'une densité exceptionnelle, qu'elle est capable de mobiliser des foules énormes (à l'occasion des visites du pape, par exemple). Comment l'ignorer? Et comment ne pas s'en mélier?

Si les germes de conflit avec le gouvernement existent toujours, une guerre » n'est voulue ni d'un côté ni de l'autre. L'Etat ne peut se permettre de se mettre à dos une telle institution. Quant à l'Eglise, elle est financièrement dépendante de l'Etat. Il suffit de citer les salaires de nombreux enseignants catholiques on la sécurité sociale des prêtres. Pouvant compter sur moins de permanents bénévoles (baisse des vocations) et sur moins de cotisants (diminution de la pratique religieuse), l'Eglise catholique n'est pas dans la situation des confessions protestantes qui assurent leur indépendance au prix d'un lourd tribut versé

Autant dire que la loi de séparation est appliquée avec souplesse. Depuis 1905, tout le monde a évolué. L'Etat, moins « totalisant », n'a plus l'ambition de faire le bonheur des hommes. L'Eglise, elle, a pris acte d'une certaine sécularisation. Elle s'est convaincue que l'action politique doit se faire par des corps intermédiaires (les partis) et que tous les catholiques n'ont pas à se rassembler sous la même bannière... Son vrai problème, aujourd'hui, n'est pas de se situer par rapport au pouvoir, mais par rapport à la société. Une société profondément laïque, qui s'est libérée de tout dogme religieux. ROBERT SOLÉ.

Prochain article :

**ÊTRE VUE ET ENTENDUE** 



## **DANS** LE LIVRE DE POCHE **BIBLIO ESSAIS**



Une généalogie de nos appareils à mesurer le temps. De la clepsydre à l'horloge astronomique, les mille et une inventions de l'homme pour vaincre son angoisse de la mort. En fait, le grand roman de l'aventure humaine.

Du même auteur dans Biblio-Essais: les trois mondes.



LA BIBLIOTHEQUE DE LA PENSEE CONTEMPORAINE

Collection dirigée par Bernard-Henri Lévy

Ouverture d'un 2<sup>em</sup> magasin Cap à Paris.

CAP, le spécialiste réputé de canapés de qualité à prix directs, installe un nouveau magasin d'exposition dans le 7° arrondissement. A vous les 3 places, 2 places, fauteuils,

chauffeuses, angles, déhoussables, convertibles... et pour les habiller, plus de 400 tissus, 45 cuirs et aussi la literie, le papier japonais... Alors, mettez le cap sur CAP, vous verrez, c'est

2 magasins à Paris.

CAP 37, rue de Citeaux. 75012 PARIS.

Tél.: 307.24.01. CAP 27, avenue Ropp. 75007 PARIS.

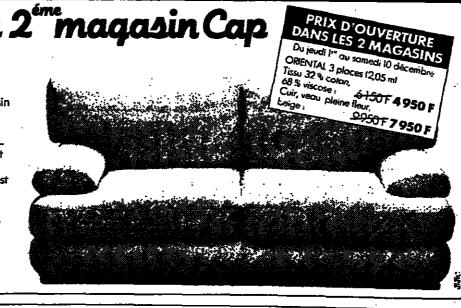



Au 3<sup>e</sup> étage

IMPER PELISSE 695 F **290** F

**BLOUSON** chaud

683 F 350 F

**VELOURS** 1470 F **890** F

TAILLEUR

CHEMISE de NUIT FLORGALLE brodée main.

JUPE DAKS ' 920° 590°

Au 2º étage





··· 加速投票或 "没有事事。"

Jacque-Rancière et le cor

The second second second in the second Canada Alaman and a state of the same The second of the second of the

STORES AND AND AND I was provided that the special section with the Section of Persons and Sections

wanted the second second second 3.7 Benjamangan mga Bankasana يجهرون والمحافة

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

And the second s

The second secon The second of th

The second second second second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

#### Portraits philosophiques

## Clément Rosset, l'héritier de l'oncle Arthur

ETAIT en 1970. Le hasard, dont chacun sait depuis Bal-zac qu'il est le plus grand romancier du monde, avait voulu que Clément Rosset eut rendez-vous aux Presses universitaires de France en même temps que moi. Il était alors un des rares philosophes fran-çais à révérer Arthur Schopenhauer, raison suffisante pour que je l'invite à prendre un verre an Cluny : il but

deux bières et mangea un sandwich. Il collaborait alors au Nouvel Observateur, sous le pseudonyme de Roger Crémant. Ses articles faisaient grincer la gauche bien-pensante. Il me raconta que, pour avoir démoli Wilhelm Reich, il avait reçu des centaines de lettres d'insultes. Cela l'amusait beaucoup: c'était bien un petit-neveu de l'oncle Arthur ; un dynamitero de la philosophic dont les yeux froids et percants démentaient l'allure de barbu jovial et décontracté.

Notre seconde rencontre eut lieu au Select, à Montparnasse, le 22 fé-vrier 1983. Il but à nouveau deux bières et mangea un sandwich, en me demandant si, moi aussi, je ne trouvais pas Paris plus sinistre que jamais, et en maugréant contre le nouveau régime. Cels faisait belle lurette déjà qu'il n'écrivait plus dans le Nouvel Observateur. Il était maintenant professeur à l'université de Nice, sans trop y croire; avec une cuvre abondante (le Réel-traité de l'idiotle, Logique du pire, l'Antinature, le Réel et son double) à laquelle il ne croyait guère plus. Signe des temps, en revanche, on commencait à croire en lui.

Nous parlames de Cioran, dont il me dit avec son insolence hatituelle qu'il trouvait l'homme plaisant, mais les livres un peu « scrogneugneu ».

« Je ne comprends pas, ajouta-t-il, qu'il puisse se complaire dans une musique aussi bordélique que celle de Brahms. Son côté « musique tzi-gane » me porte sur les nerfs. » Clément Rosset évoqua également le li-vre qu'il allait publier : la Force majeure. Il comptait y aborder dans un post-scriptum, qu'il intitulerait - le mécontentement de Cioran -, la question la plus grave que pose, seion lui, l'auteur des Syllogismes de l'ameriume : y a-t-il une alliance possible entre la lucidité et la joie ?

Ma troisième rencontre avec Rosset eut lieu le 24 octobre dernier au Select. l'étais censé l'interviewer. Tache qu'il rendit aussitôt impossible en me renvoyant chacune de mes questions avec un rire sarcastique. Pendant qu'il buvait deux bières et

néanmoins à lui extorquer quelques crètement sans compromettre le confidences. Voici donc deux ou -je. trois choses, vraisemblablement authentiques, en tout cas vérifiables,

concernant Clément Rosset. Il a quarante-quatre ans et se flatte d'avoir été reçu dernier à l'École normale supérieure et dernier à l'agrégation de philosophie. Je nier à l'agregation de pintosopale. Se le soupçoune plutôt d'avoir été avant-dernier. Mais passons. A dix-neuf ans, alors qu'il était en khâgne à Louis-le-Grand, il publia, sur le

L'esprit de sérieux n'est décidément pas le fort de Clément Rosset. Il allait le tourner en dérision dans deux pamphlets : la Lettre sur les chimpanzés (Gallimard) et les Matinées structuralistes (Robert Laffont), qui lui ont valu d'être épinglé comme réactionnaire. Réputation confirmée par son attitude à l'égard de la politique : • Jamais, dit-il, je n'ai eu d'engagement politique

A l'espoir, Rosset préfère la cruanté qui est toujours • une mar-que de distinction •, tout en précisant qu'il faut entendre par cruauté non un plaisir à entretenir la souf-france, mais un refus de complaisance envers quelque objet que ce

Si l'espoir est le pire des maux, s'il est dérisoire de prétendre changer la vie, que reste-t-il? Réponse de Clément Rosset : « Il reste pourtant une dernière hypothèse : celle d'une satisfaction totale au sein de l'infini même, semblable à la jubi-lation amoureuse telle que la décrit La Fontaine dans une fable célèbre ( Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste »). »

Le lecteur l'aura deviné: nous ne sommes pas loin de Nietzsche. Et c'est précisément à lui que recourt Rosset, intimement convaincu que la béatitude est la pensée fondamentale autour de laquelle s'organise son œuvre; béatitude « qui consiste en une adhésion pure et inconditionnelle au réel, qui ne passe pas par la pensée d'une Providence ni, bien sur, d'une philosophie de l'histoire, mais implique, en revanche, une connaissance du tragique ». Au passage. Rosset ne se prive pas de bro-carder Foucault, Bataille, Blanchot, Derrida et Heidegger, tous incapables de recevoir un discours fondamentalement - affirmateur -comme l'est celui de Nietzsche.

On se souvient peut-être de ce que disait Diogène écoutant les éloges dont on gratifiait un philosophe: · Qu'a-t-il donc de si grand? Il s'adonne depuis longtemps à la phi-losophie et il n'a encore fait de peine à personne, » Voilà un reproche qu'on ne pourra pas adresser à

Mieux encore, on découvrira dans la Force majeure un style constamment ironique, limpide et allègre, porteur non d'une thèse, mais d'un egai savoir». • J'écris de plus en plus lentement, dit encore Rosset. J'essaie de condenser, de faire court. Je suis persuadé qu'on peut être à la fois écrivain et philosophe. La question qui est au cœur de ma pensée pourrait se formuler ainsi:
• Qu'est-ce que le réel ? • Question non pas d'un épistémologue, mais d'un amoureux étonné. Avec la Force majeure, j'arrive au port. Je suis enfin parvenu à dire ce que je pense de l'agrément de vivre. •

ROLAND JACCARD. -\* LA FORCE MAJEURE, de CIÉment Rosset. Editions de Minuit, 102 pages, 40 F.

pas le temps de la faire ». Une dernière boucle reste à parcourir. Emerge de la scène un nouveau personnage, qui a prétention à prendre chacun en ses rets, qu'il soit docte ou manœuvre. Sociologue est son nom, et grande son habileté. Tout selon lui est affaire d'opinion, et de la vérité il n'a nul souci : il dit seulement comment se transmettent les habitus, les croyances et les privilèges perpétués. En matière d'esthé-

En des pages pour le moins vives, et qui ne manqueront pas de faire quelques vagues, l'auteur s'en prend aux travaux de Pierre Bourdieu qui, sous couvert de contester Platon et le mythe de la qualité des âmes, ne feraient que le confirmer et le radi-caliser. L'idée centrale des Héritiers (4), de la Reproduction (5) ou de la Distinction (6), entre autres, est bien que l'illusion de leur li-berté fixe les hommes du peuple à leur place, le mythe de l'égalité servant à reconduire, en la masquant, la hiérarchie sociale. Ainsi rien ne bouge, précisément parce qu'on croit que tout peut bouger. Et le sociologue, qui le sait, se retrouve à la place du roi, contemplant l'implacable machine qui fait guincher l'O.S. sur Verchuren et le notable se délecter du Clavecin bien tempéré.

Très schématiquement esquissés ici, les parcours de ce livre valent d'être suivis de près. On aura saisi au passage que son auteur n'est pas simplement rebelle au fait d'être classé, mais qu'il résiste, en le démontant, au geste même qui classe et assigne à chacun son rôle.

(Voir p. 20 notre article sur Louis-Gabriel Gauny.) \* LE PHILOSOPHE ET SES PAUVRES, de Jacques Rancière. Fayard, 320 p., 85 F.

(1) Maspero, coll. • Théorie •

(5) Editions de Minuit, 1970.

dialectique font l'histoire parce que

#### -notellivet el-

beautiful des gegne-petit.

#### « VENISES », de Paul Morand

#### Le tour du propriétaire P APA qui règle son zoom sur les vestiges, maman qui lit le guide à haute voix (ça peut servir aux examens, pour grimper en société), le fiston, coca au poing, qui attend l'heure de la baignada, et rendez-vous cet hiver avec les voisins de palier pour une séance de diapos : on reconnaît les nouveaux voyageurs, au sens de nouveaux riches, ceux dont les parents, mettons, n'avaient pas de quoi bouger, à ce qu'ils visitent en

groupe les beautés du monde comme leurs aïeux le château. indécrottablement invités et révérents, patins aux pieds. Voyager, c'est exactement le contraire. C'est faire le tour des chefs-d'œuvre en propriétaire, comme s'ils avaient été composés pour soi seul. Tel est du moins le conseil de Paul Morand. Vanises, que Gallimard réédite dans la collection « L'Imaginaire », est une invitation continuelle à régner en maître sur ce que l'on voit, à s'inventer l'effet produit, sans dépliant, à refuser le small is

LELA s'apprend-il ? Morand fait mine que oui. Il explique que le collège l'embêtait. Mais il avait mieux chez lui. Naître avec un lavis de la place Saint-Marc au-dessus de son lit. cala aide à s'étonner plus tard d'autre chose que du nombre des pigeons. On peut faire l'impasse à Bérénice, et même à la grammaire, quand on entend papa, au salon où pend un Brueghet, traduire Hamlet avec Marcel Schwob, ou enseigner l'aquarelle à Segonzac. Il y a toujours quelque culot à recommander aux autres ce qui ne s'acquiert pas.

Morand savoure sa chance d'être bien né. Il y met un snobisme tout proustien. Les noms propres pleuvent sur la lagune. Henri de Régnier n'est pas son cousin, ni Jaloux, ni Miomandre.

#### par Bertrand Poirot-Delpech

Tout ce beau monde de dandys amers et doux promène en gondole ses flanelles chics et ses propos aigus, d'où est bannie la politique, cette obscénité.

La familiarité avec des vivants huppés rapproche des grands morts : salut oncle Titien, merci cousin Tintoret, bonsoir grand-père Bellini. Comment ne pas tutoyer l'intelligence et la beauté, quand, tout petit, elles vous ont fait sauter aur leurs

Qui dit fête ne dit pas joie, surtout à Venise. On y pressent c'est connu, l'enfoncement de tout. L'Europe ne cultive pas encore la culpabilité, au début du siècle ; mais déjà le doute. L'ambiance de lustres qui s'éteignent lui va au teint. Se dire veuf d'un grand rêve, annoncer la fin des splendeurs, cela vous pose, vous flatte la plume. Vivre avilit, non ? Et mieux vaut moucher les chandelles que de passer le flambeau. A qui, grands dieux ? Ceux qui viennent après et au-dessous de nous sont si vulgaires !

'HABITUDE, Morand parle peu de lui-même. Venise l'y incline. Ses confidences défilent à la vitesse de ses paysages. Sa mère vêtue de soies grèges passe en coup de vent, entre deux voiles vénitiennes couleur de suaire inca. Voici le copain Baudelocque, le fils de l'accoucheur, faisant l'expérience, si cruciale alors, du bordel. Voici une chasseuse de fiancé, évitée de justesse. Car on n'a pas le choix, avant 1914, avec les femmes. C'est la vérole, ou réparer. « Réparer » : vous parlez d'un programme, en amour! D'où la tendance des jeunes gens des deux avant-guerres à préférer, comme Byron, les causes aux

il n'y a de voyageur accompli que comparatiste, capable de rapprocher un lieu d'un autre, n'ayant pas le mai d'un seul pays, mais de tous à la fois. Morand ne goûte et n'évoque si bien Venise que parce qu'il a aussi découvert Londres très tôt, à d'un attaché d'ambassade). L'évocation du Quai relance son plaisir de se sentir entre êtres d'exception : Berthelot me confiait à dîner, Clemenceau a eu ce mot, Caillaux m'a dit... Son ami Léger part pour Pékin, Giraudoux pour Harvard, lui Morand pour Rome, avec Barrère, ami du père de Proust, et François Charles-Roux, parent d'Edmonde. Le monde dans un Bottin I

Chacun obéit à son « devoir d'ambition », comme disait Stendhal Mais la vraie réussite, celle qui survit aux carrières. c'est par les livres qu'elle se conquiert. Et les livres, de quoi les nourrir ? De génie ? C'est vite dit. Des rêves d'ubiquité et d'unanimisme à la Whitman saisissent la génération.



**★ Dessin de BERENICE CLEEVE** 

conseil de Jean Lacroix, son premier livre : la Philosophie tragique, aux PUF. Il en parle maintenant comme d'un essai au ton véhément et impudique qui contenait tout ce qu'il allait développer par la suite, mais qu'il n'a jamais osé relire.

A Normale sup, il se tient hautainement à l'écart de toutes les cha-pelles (Althusser, Derrida, Lacan) et pratique exclusivement des auteurs comme Montaigne, Pascal ou Nietzsche auxquels ses professeurs ne concédaient pas le titre de philosophe. « Je n'arrivais pas à lire des gens sérieux comme Kant ou Hegel. On m'enviait d'être un auteur des PUF et, simultanément, on me traitait comme un amateur un peu farceur. Faire de la philosophie, c'était mangeait un sandwich, je parvins pour moi une manière d'écrire dis- tale propre »

d'aucune sorte. Lire un journal me suffit. L'engagement politique est une pitrerie. J'ai toujours eu une sainte horreur de Sartre qui incarne pour moi, sur ce plan, l'ineptie la

Dans la Force majeure – qui vient de paraître, – il persiste et signe, affirmant le caractère névrotique de l'espérance politique; une névrose typiquement moderne d'ail-leurs, dont on ne trouve pas trace avant le dix-huirième siècle. Il décrit l'homme de l'espoir comme un homme à bout de ressources et d'arguments, littéralement épuisé, tel cet individu dépeint par Schopen-hauer, qui « espère trouver dans les consommés et dans des drogues de pharmacie la santé et la vigueur dont la vraie source est la force vi-

## Jacques Rancière et le cordonnier

belle au classement : pas moyen de lui coller une étiquette. En 1965, c'était simple, apparemment : co-auteur, avec Louis Althusser et quelques autres, du fameux Lire le capital (1), il appartenait à ce marxisme structuraliste qui fit les beaux jours de l'avant-mai. Avec la Leçon d'Althusser (2), neuf ans plus tard, l'ex-disciple critiquait les errements d'une orthodoxie qui se croyait subversive et n'était que dogmatique. On pouvait encore s'en tirer (avec pas mai d'approximation) en rangeant ce livre, au choix, dans la case « maoïsme irresponsable » ou « révolte contre le père ». Les pistes allaient se brouiler an fil des ans, quand Jacques Rancière entreprit, avec le collectif de la revue Révoltes logiques, une ongue plongée dans les archives de la pensée ouvrière des années 1820 à 1848. Il en émergea avec la Nuit des prolétaires (3), où l'on découvrait que les attitudes et aspirations des révoltés d'alors n'étaient pas simplement réductibles aux schémas par lesquels la vulgate marxiste les

avait figés depuis. Et voici que Rancière nous offre un livre lumineux, rigoureux, éclatant. Un texte si malin que ses analyses, après coup, prennent l'évi-dence de l'œuf de Colomb. Il y réussit une rare prouesse : faire saillir de classiques aussi rabâchés que la République de Platon ou le Manifeste de Marx un agencement inaperçu. Si l'on ajoute que l'enjeu est fondamentalement politique, et que la sobre tenue de l'écriture n'en exclut pas l'humour, on aura compris que le Philosophe et ses pauvres est un livre d'une haute importance.

Alors, de quoi ca parle? Cela parle du droit à la pensée. De ce lieu où se décrète que l'un pourra s'adonner à la recherche de la vérité, car il y est apre (et donc appelé), et que cet autre fera exclusivement des chaussures on des charpentes - et qu'il ne faut surtout pas mélanger les genres : L'ordre est menacé partout qu'un cordonnier fait autre chose que des chaussures. - Par exemple de la politique, ou pis, de la philosophie. Mais qui a distribué les rôles, ou plus exactement n'a cessé

ACQUES RANCIÈRE est re- de justifier la répartition des étiquettes et des emplois du temps? Le philosophe. A commencer par le père éternel : Platon.

Des artistes, Socrate ne cesse pourtant de parler, empruntant la plupart de ses comparaisons aux techniques qu'il a sous les yeux. Mais Rancière nous indique que c'est pour mieux clore le bec aux techniciens en question, et les renvoyer à leurs chers établis, après les avoir convoqués le temps d'une analogie. Autrement dit, si le philosophe est bien, métaphoriquement un nisserand, comme nous l'enseigne le Politique, c'est pour garantir plus surement que le tisserand de chair et d'os n'aura jamais le droit d'accéder à la sagesse suprême ni à l'ordre du discours vrai.

#### Karl Platon

Au fil de lectures, aigués et réjouissantes, des dialogues platoni-ciens, l'auteur éclaire le cercle fondateur de cette exclusion : le mythe seion lequel la nature aurait donné en partage à certains une âme d'or, et au plus grand nombre une âme d'un vil métal, le fer. Au prix de cette invention l'ordre pourra régner, désignant à chacun sa place désormais justifiée. Rien de cette opération n'est dissimulé chez Plaron : le philosophe seul décrète la nature, à visage découvert. Telle est sa fonction: poser l'interdit excluant l'artisan du monde de la pensée et du pouvoir que celui-ci implique. Il s'ensuit que la compétence réelle du technicien a moins d'importance que son respect de la frontière : un vrai cordonnier n'est pas quelqu'un qui fait de bonnes chaussures, mais cehi - qui ne se donne pas pour autre chose que cordonnier .

Marx répète le même geste. Voilà qui est plus étonnant. La thèse, pourtant, ne manque pas d'arguments. Car le prolétariat de Marx n'est pas cet amas de tácherons férus d'utopies et de plèbe faubou-rienne qui ponctue de ses révoltes l'avenement du machinisme industriel. Plus qu'une classe, le prolétariat est la non-classe par excellence,

qu'aucun intérêt ne relie au vieux monde, sauf celui de le mettre à feu. Le prolétaire est l'absolu dépossédé de tous les droits et qualités qui font l'individu bourgeois. Il n'a, on le sait, . rien à perdre que ses chaines ». Or quand Marx écrit, ce proletariat n'existe pas. Il n'est qu'en voie de constitution et n'a de ses rôle et destin qu'une conscience mystifiée et rabougrie. Ce qu'est vraiment le prolétaire, et de quelles illusions il doit se défaire pour détruire l'ordre bourgeois, seul le savant Marx en a pleine conscience : il est la science et le parti. L'artisan cordonnier devra d'abord passer par la machine à broyer de la grande industrie pour devenir ce « rien » qui pourra revendiquer « tout ».

Le malheur est que les ouvriers, sans attendre, pensent et s'organisent. Comme ils peuvent et sans savoir, c'est-à-dire mal. Au point que la tragédie pure et tranchante de la dialectique s'abime en comédie pitoyable. Soit l'opportunisme des trade-unions, soit la pourriture du lumpen. Pas plus que chez Platon, le réel ne se laisse aisément persuader par l'idée. L'Opéra des Gueux enva-hit le théâtre de l'Histoire universelle, et Marx se réfugie dans des travaux de Pénélope, tissant interminablement un discours scientifique sans ciôture.

Tant que l'œuvre est inachevée, il reste un flou artistique, une marge d'imprévisible. Marx mort, ne reste que le marxisme : l'histoire intelligible, sauf à ceux qui la font. Le décor entre-temps a subrepticement changé: le philosophe est passé du côté de la production, de la rationalité technique, de l'acier et du béton. Il ne pense plus qu'en termes d'économie et de machine. Il n'y a que les cordonniers, naifs et rétrogrades, pour croire encore à l'âme : il leur manque, comme toujours, le temps pour faire autre chose que des chaussures, le temps pour comprendre. Heureusement, le philosopheroi désormais s'incarne dans le parti. Et Rancière (un peu vite, cette fois) retrouve chez Sartre ce piège mis au goût de l'époque. A Budapest comme ailleurs, « les chars de la



(2) Gallimard, coll. • Idées •.

(3) Fayard, 1981. (4) Editions de Minuit, 1964.

(6) Editions de Minuit, 1980.

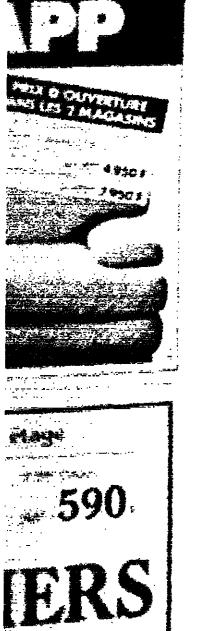

POCHE

SAIS

s appareib a moune:

aps. De la diepsydre

After astromanique.

The state inventions

MER PEU TUNCE

'x grand toman de

Translation of the state of the

ly kon manis

कुराइस् देश वि माठार

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T











# A l'approche d'un soir du monde

"Henri Coulonges appartient à la coherte aux effectifs réduits des grands romanciers." Jean Clémentin / LE CANARD ENCHAÎNÉ

"Quel magnifique roman!.. Une étonuante réussite. A la fois réussite romanesque et réussite jutellectuelle." François Nourissier / LE FIGARO MAGAZINE

"Encore un personnage difficilement oubliable que trace là Henri Coulonnes' Françoise Xenakis / LE MATIN

"il enchantera à la fois le grand public et les amateurs délicats." Dominique Bona / LE QUOTIDIEN DE PARIS

"C'est tout ce qu'on aime... Ne le répétez pas à ses fiancées : ca est tombé amoureux de l'Irlandaise Winifried... Qu'attendez-vous?" **Erie Neuhoff / VINGT ANS** 

> "N'attendez pas pour vous jeter sur ce roman." Henry Boznier / LA DÉPÉCHE DU MIDI

"Lisez ce livre : vous n'aurez pas un air penché ; le monde sera vaste." Pierre Sipriot / LE FIGARO

Peut rivaliser avec les meilleurs romanciers anglo-saxons." Jean-Claude Larry / FRANCE-SOIR

> "Quel souffle et quel fascinant portrait de femme, aussi romanesque que passionné!" Gilles Pudlowski / PARIS-MATCH

"Le public achète Coulonges les yeux termés." Jacques-Pierre Amette / LE POINT



#### La légende du tiède

L'année Hugo - 1985, centenaire de sa mort - a pratiquement commencé. Sur une fausse note, ou du moins une note discordante dans le concert dithyrambique qu'on peut pré-voir. Le trouble-fête ? Jean Savant, bien connu de tous les passionnés de petite histoire, avec une serie de cahiers consecrés à la Vie sentimentale de Victor Hugo (cinq fascicules parus, chez l'auteur, 23-25, rue Louis-le-Grand,

Le cher grand homme ressort cruellement diminué de cette plongée dans des archives incontestables : les lettres à et de Juliette Drouet, en particulier. On connaissait déjà sa pingrarie, son effroyable avidité d'argent et d'honneurs, ses palinadies politiques. Il restait du moins à l'homme sa réputation de Titan de l'amour, d'infatigable amant, et la légende attendrissante de son idylle avec Juliette Drouet : cinquante ans tout juste (1833-1883) d'un grand amour partagé.

Il faut en rabattre beaucoup. Cette grande passion, elle n'existe que du côté de la malheu-reuse Juliette. Le poète, lui, est aussi farouchement économe de ses caresses que de ses deniers. Et ce n'est pas peu dire. Toutes les ruses, y compris les plus malhonnêtes, lui sont s pour refuser à la trop amoureuse Juju aussi bien quelques francs pour s'acheter un factions du corps dont elle crie inlassablement

Car elle est fidèle, elle. Absolument. Et aussi, pour son malheur, qu'elle ait été profondément masochiste, comme on ne le disait pas lui écrit-elle en 1837, alors qu'il l'a effective ment rossée la veille. Et elle le relance quel ques semaines plus tard : « Il y a bien longtemps, mon cher petit homme, que vous ne m'evez pas battue. Est-ce que vous ne

Victor Hugo, le « Totor », se conduit avec elle en tyran rusé, en bourreau méthodique. Il la séquestre, la condamne à « la plus atroce

#### eriprèttil eiv pl

chasteté » dit-elle (preuves ou absences de preuves à l'appuil, alors qu'elle brûle; l'oblige à vivre « sous un joug qu' (il) rend de plus en plus pesant ». N'importe : « Je vous aime d'être mon cher Tyran », lui écrit-elle.

Leur grand amour n'aura été, en fin de compte, qu'une relation sado-masochiste caractérisée. Hugo sadique ! La célébration du

#### Le «tango» est de la revue

Editée par l'association Les passagers de la nuit, une nouvelle revue, Tango, consacre un dossier à la métaphysique du tango, à son histoire et à ses mythes. Des spécialistes, Edmundo Elchelbaum, Sergio Gonzales, des ecrivains, Clément Lepidis, Jacques Meunier, un cinéaste, Hugo Samtago, nous parlent de Carlos Gardel ou d'Augustin Bardi. Ils nous entraînent du côté de Buenos-Aires et de Belle-

Borges a parlé d'une a mythologie de poignards J. La revue, à la suite de son ensemble sur le tango, rend donc aussi hommage à David Goodis. Jean-Pierre Deloux, tenant compte des récentes enquêtes de Mespiède/Schléret et de Garnier (qui publie un livre sur Goodis au Seuil, en janvier 1984), présente l'auteur de Tirez sur le pianiste. Une nouvelle de Goodis. Conscience professionnelle, parue en 1954 dans Suspense, est noire à souhait. Avec Tango, on passera un hiver chic mais désespéré. (Tango, nº 1, édité par l'association Les passagers de la nuit, 100, rue Vieille-du-Temple, 75003 Paris. L'abonnement à la revue trimestrielle : 80 F pour 4 numéros. (Prix unitaire : 49 F.) – R. S.

#### Les cartes postales ont une histoire

Histoire

CATHERINE KAMINSKY ET SIMON

KRUCK : le Nationalisme arabe et le

Nationalisme juif. — Deux professeurs d'histoire parisiens décrivent la genèse, au sein de l'Empire ottoman, puis sous le Mandat britannique en Palestine, des mouvements nationaux juifs et arabes. Préface d'Annie Krie-

gel. (Presses universitaires de France, 256 p., 125 F.)

MICHÈLE CLÉVENOT : le Chrétienté à

l'houre de Makomet. - Dans ce qua-trième tome d'une histoire du christia-

rieme tome à une nistre du christie-nisme qui comprendra douze volumes. l'autsur évoque la période du VI- au VIII siècle pendant laquelle l'islam va s'étendre des Pyréndes à l'Himalaya, tandis que la chrétiente poursuit ses

querelles théologiques. (Nathan, 265 p., 75 F.)

Bibliographie

PESSAH SHINAR : Islam maghrébin

contemporain - Bibliographie annotie. - Ensemble de plus de deux mille

références commentées d'ouvrages, de publications et d'articles sur le Maroc,

l'Algérie, la Tunisie et la Libve, entre 1830 et 1878. (Editions du C.N.R.S.,

en poche

L'amour chanté par les trouvères

VOQUÉE naguère par Gustave Cohen, la « grande clarté du

trouvères. Les travaux de Paul Zurmthor et de Robert Briffault ont

confirmé l'importance des poétiques d'oc et d'oil. Voici une

excellente anthologie bilingue (oil si mélodieux, français un peu plat) des Poèmes d'amour des XIIIº et XIIIº siècles.

de l'amour. En une langue travaillée par l'invention la plus dense,

qui réserve sa part à l'énigme du désir, les écrivains, anonymes

ou connus, ont cultivé la passion en assumant la double postula-tion de la sensualité et de l'idéalisation. De là ce climat d'exalta-

tion triste et ioveuse, où ne se dissocient pas l'érotisme et le

mysticisme. Gace Brulé dit le choc de la rencontre :

J'ai bu ma mort pour avoir regardé

Je contemplai son corps plein d'attrait

son corps et son visage.

Dame, en votre pouvoir

i'ai mis mon âtre at ma vie

Par Dieu, ne me tuez pas!

qui sait si bien me plaire.

l'en mourrai, je le sais,

pour l'avoir tant aimée.

devant la reine de son cœur :

Moyen Age » rayonne encore des charmes de la poésie

lyrique, inventée par les troubadours que relayèrent les

Le lyrisme médiéval est centré sur le sentiment romanesque

Thibaut de Champagne, de haute lignée, rend les armes

Colin Muset accepte l'envoûtente fatalité de l'éros courtois :

Ces jeux codés de la fin'amor, c est un plaisir de les trouver réunis en un volume où l'érudition favorise l'accomplissement de

\* POÈMES D'AMOUR DES XII<sup>a</sup> ET XIII<sup>a</sup> SIÈCLES, présentés et traduits par Emmanuèle Baumgartner et Françoise Ferrand. 10/18, « Bibliothèque médiévale », 446 p... 32 F.

dans la même collection: d'une part, le tome i de Lancelot, croman du XIII siècle », texte choisi et présenté par Alexandre

Micha; d'autre part, la Mort du roi Arthur, texte présenté et tra-

duit par G. Jameau. Ces ouvrages nous restituent l'univers épique du cycle arthurien et nous permettent de revenir aux sources de

mythes dont la fortune littéraire n'est pas épuisée dans les men-

Régine Pernoud, traduite et complétée par une postface de Fran-

Signalons enfin la publication chez Stock, dans la collection « Moyen Age », d'une chanson de geste du XIII» siècle, Histoire de Huon de Bordeaux et Aubéron roi de fésrie, préfacés par

DEUX AUTRES VOLUMES paraissent simultanément

Les cartes postales, « tresors de nen du tout », diseit Paul Éluard qu'elles fascinaient. Ou bien « la hiérarchie la plus évoluée de la pensée populaire s, comme le notait en 1978,

lors du premier Festival international de la carte postale d'avant-garde, Salvador Deli... Drôles d'objets aux mnombrables facettes. merveilleux objets d'étude pour les sociolo-gues, les historiens, acolytes fidéles des dessinateurs, des photographes, des humonstes, témoins des guerres, et des anniversaires, des coutumes locales, des paysages révolus. Les cartes postales, il fallait y songer, cont une histoire. Aline Ripert et Claude Frère la retracent dans un ouvrage sans fioritures, la Carre pos-tele, son histoire, sa fonction sociale. Presses universitaires de Lyon. Ed. du C.N.R.S. 130 F.)

Date de naissance : 1º octobre 1869, en Allemagne. Première carte postale illustrée française: une vue de la tour Eiffel, éditée à l'occasion de l'Exposition universelle de 1889 par le Figaro. On apprend au fil des pages comment s'est constituée une impressionnante industrie : aux Etats-Unis en 1910, la firme Curt Teich produit deux cent cinquante millions de cartes et emploie vingt-deux artistes à plein temps pour retoucher les clichés. En effet, la carte postale, qui vit son age d'or entre 1900 et 1920, si elle appartient à tous les registres, du monument de village au lac de montagne en passant par la photo de groupe, le portrait et la photo-événement est presque toujours retou-ché, et souvent réalisée en studio : dans un décor de carte postale. Elle est parfois l'occasion d'exploits, quand alle reproduit des sites naccessibles. Alors, il arrive qu'on réutilise le précieux cliché pour d'autres emplois : il v

-...

:: :

Si le livre d'Aline Ripert et Claude Frère fourmille d'anecdotes piquantes, c'est aussi une analyse sérieuse et stimulante des fonctions de la carte postale depuis un siècle. Instrument de communication, objet de collection : entre ces deux pôles, on trouve toute la gamme. La carte postale a une incroyable souplesse, des usages infinis, on la tire vers l'art, vers le sarcasme, le kitsch, la pub, la reproduction rétro, le copy-art...

Dommage seulement que l'on n'ait pu davantage illustrer un ouvrage aussi bien docu-

#### vient de paraître

JEAN CUENOT : la Maix cousur. - Dixsept récits où se mêlent écrits intimes sept recris ou se metent et rist intuines et souvenirs, en particulier sur le jour-nalisme, rédigés dans une langue drue, parfois salace, par un aussur qui com-pose, broche et édite lui-même ses livres en artisan. (Jean Guenot, 85, rue des Tennerolles, 92210 Saint-Cloud. CCP: Jean Guenot, 329565 D Paris. 224 pages, 65 F franco.)

#### Ecrits intimes

LOU ANDREAS-SALOMÉ : Carnets ses des dornières anaées. 🗕 Préustimes das dernières années. — Pré-sentés et traduits par Jacques Le Rider, ces carpets, à mi-chemin entre le jour-nal intime et l'esquisse philosophique, abordent les questions les plus fonda-mentales : la beauté, le bonheur, la mort, Dieu (Hachette, 211 p., 72 F).

PHILIPPE DE SAINT-ROBERT : Midi en cendres. – Les carnets d'un jeune homme de vingt ans, consignant les sensations, les sentiments, les réves et les cauchemars qui allaient hanter toute sa vie. (Cahiers bleus, 2. rue Michelet, 10000 Troyes, 107 p.)

#### Correspondance

SAINTE-BEUVE : Correspondance géné-rale. — Ce tome XIII de la nouvelle série de la correspondance de Sainte-Beuve, recueillie, classée et annouée par Jean et Alain Bonnerot, couvre la période du 1<sup>ee</sup> avril au 13 octobre 1869, date de la mort du critique. En ent : des lettres écrites entre 1823 et 1839, où l'on découvre notam ment M= de Castries et Marie d'Agoult. (Privat, 450 p., 300 F).

#### Biographie

MARCEL BRION: Machiavel. - Réédition d'une biographie du « prophète de l'État » que fut Machiavel, considérée comme un classique et écrite par un spécialiste reconnu de la Renaissance italienne et du romantisme allemand (Editions Complexe, 430 p.)

HENRY CORBIN : l'Homme et son ange. - Les récits d'initiation font suite au serre de Sohravardi présenté antérieu nt par Henry Corbin. Il en ressort que l'« ange », autre part de nous même, peut nous soutenir des ici-bas si nous sevons entendre son appel, l'ange » étant le double céleste de notre psyché terrestre. (Fayard, 276 p., 84 F.)

#### Témoignage

GEORGES HOURDIN: « J'aime la vie », dis-elle enfin. – Comment Marie-Anne, née mongolienne, est devenue une jeune femme presque autonome. Lo témoignage du père, plein de fer-veur et de vie. (Desclée de Brouwer, 278 n. 25 5)

#### Lettres étrangères

ANDRÉ VOZNESSENSKI : Incontrâlable suivi de O. - Un nouveau recueil dans sa manière — en vers et en proce. Tra-duit du russe par Léon Robel. (Celli-mard, 228 p., 95 F.)

#### **Psychiatrie**

THOMAS S. SZASZ : la Schizophrénie. ~ Le célèbre psychiatra américain pose la question : la schizophrénie est-elle un syndrome psychiatrique ou un scandale scientifique? (Traduit de l'américain par M. Manin. Payot, 188 pages, 86 F.).

#### en bref

 LE JURY DU PRIX INTER-ALLIÉ a fait comaître son ultime sélection avant le prix qui sera décerné le 6 décembre : Christian Combaz, Oncle Octave (Le Senil), Jacques Duquesne, Marie Van-damme (Grasset), Gay Lagorce, le damme (Grasset), Guy Lagorce, le Train du soir (Grasset), François Weyergans, le Radeau de la Médase (Gallimard).

• LES ASSISES NATIONALES DE LA LITTERATURE REGIO-DE LA LITTERATURE REGIO-NALE auront lieu à l'hôtel de ville de Versailles, les samedi 3 et dimanche 4 décembre. Organisées par la Fédé-ration nationale des écrivains de France et l'Académie des provinces françaises, elles comprendront aotamment en « colloque des lettres provinciales » le samedi de 15 heures à 18 heures ; un diser litteraire (samedi à 20 heures) et une exposi-tion avec signatures de livres (diman-che de 15 heures à 19 heures). (Secrétariat de la Fédération natio-nale des écrivains de France, Maison de Normandie, 342-344, rue Saint-Honoré, 75001 Paris. Tél. : 260-Honoré, 75001 Paris. Tél.: 260-

• UN COLLOQUE SUR • L'ÉCOLE DE ROCHEFORT • est organisé par le Centre de recherches en littérature et linguistique de l'Aujou et des Bocages, de l'université d'Angers (2, rue Lakana), 49045 Angers Cedex. Tél. : (41) 48-32-24), les 8, 9, 10 et 1) décembre.

• UNE SOIRÉE RAYMOND ROUSSEL, organisée par les Mardis de la Quinzaine littéraire, aura lieu le mardi 6 décembre à 20 à 30, au cen-tre culturel Wallonie-Bruxelles, tre culture! Wallonie-Bruxelles, 46, rue Quincampoix, 75004 Paris, suce la participation d'Anne-Marie Amiot, François Caradee, Michel Decaudin, Georges Raillard, Asso-ciation culturelle des amis de la Quiazaine littéraire, 43, rue du Tem-ple, 75004 Paris, Tél.: 887-48-58.

■ UN COLLOQUE FRANCO-ALBANAIS sur le thème « Littéra-ture albanaise et identité nationale » vient de se tenir à Paris, à la Société des geus de lettres, avec la participa-tion d'une délégation d'écrivains albanais dont Ismail Kadare, l'auteur du Général de l'armée morte, dont un

VIDEO POLYPHONIX aura lieu au Centre Pompidou (petite et grande salles, au sous-sol) les vendredi 2 samedi 3 décembre. Au programme, le vendredi 2, à 18 h 30 : « Pion-mers » de l'artiste allemand Jochen Gerz ; à 20 h 30 : « Converte de sueur Gerz; à 20 h 30 : « Couverte de sueur froide » de la Néerlandaise Lydia Schouten: à 21 heures : poésie en direct avec Alain Frontier, Marie-Hélène Dheuin, Jacqueline Caben, Pascal Sou, Sophie Boursat, Michèle Metail et Tibor Papp. Le lendemain, à partir de 18 h 30, projection de filme et décès indicatement de 18 h 30, projection de filme et décès indicatement de 18 h 30. films et vidéos inédite consacrée à la illus et vidéos inédits consacrés à la poésie et à la philosophie : Guerre à la guerre, téléfilm produit par l'UNESCO avec, entre autres, A. Ginsberg, L. Ferlingheni, A. Vozuessenski, M. Darwich, A. Hegazi...; Poetry la Motion, film canadien avec W. Burroughs, C. Bukowski, J. Cage, J. Giorno, A. Baraka, G. Sayder...; une vidéo sur Gilles Deleuze, tournée à Vincennes, où le philosophe traite du fascisme et du masochisme...; une vidéo de Nam June Paik sur Marcel Duchamp et

• DEUX NOUVEAUX PRIX LITTÉRAIRES viennent d'être créés par le ministère des droits de la femme (Journal officiel du 20 novembre). Ils récompenseront 20 novembre). Ils récompenseront deux anteurs féminins d'expression française dont l'œuvre littéraire publiée au cours de l'année précédant le concours et s'adressant à un lurge public présente un univers dépouvu de sexisme ou est destiné à mettre en cause celui-ci ». L'un des prix a reça le nom de George Sand, il concerne cause ceun-cr ». L'un ues prix a so-u-le nom de George Sand, il concerne une œuvre de fiction. l'autre, le prix Alice, sera décerné à l'auteur d'une œuvre pour enfants. Le jury, composé de l'autre pour enfants. Le jury, composé de sept membres désignés par le ministre des droits de la femme, attribuera en 1984 50 000 francs à chacune des lauréates. Les candi-dates doivent déposer au ministère leur ouvrage en dix exemplaires, au plus tard le 2 décembre précédant le

• LA COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA NAIS-SANCE D'HENRI MASPERO a eu lieu au Collège de France, sons la présidence du professeur André Caquot, vice-président de la Société associagne et en présence de Mar Maspero et de sa famille. Fils du célèbre égyptologue, Gaston Maspero a été an grand maître de la sinologie jusqu'à ce qu'il fut arrêté en même temps que son fils Jean pour leur par-ticipation à des réseaux de résis-tance. Henri Maspero mount en ation en 1 wald, peu avant l'arrivée des troupes • LA DEUXIÈME PARTIE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE POESIE, PERFORMANCE ET

Juinzaine

, and the same of

and the second second

e a page 47 or eller

444.5 A.4.5

**数为金** "这个"下

والمعارض والماء

- ... By 1753

Same of the

للهالا يساما

. . . . . .

was provided to the first

Here is the

Same Comment

Action to the second

The second second

والمناج ويستأن والمعاد

and appropriation of

 $(k,k) = (N+d_{k+1}^2 \log_2^2 k) (k-1)$ 

<u>ئى ئازاچە</u> دە. سازە

**新**者" 计 20年

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Service Control of

and the second

-----

. . 🗪 . . .

of the second

Service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servic

. . . \_\_\_\_\_

5 5 E 2

FLAMMARION-SKIRAA ARISEIMETHRS

#### CINÉMA

www.com

gradient to the same

Martining of a contract of

Tara de la agrada de

The second secon

. ಶಾಲಕ್ಕೆ ತರಗಾರ ಕಂತ್ರಕ್ಕ

The first state of

erange of the end of

through the area of the

FERTING A STREET AND A STREET A

and head areas.

the employer of a

THE ST MANUFACTURE ASSESSMENT

rannilla granterination

with a strong payment of the co

AND \$455,000 CO.

Parties and the control of the contr

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P

Augusta and the file

Carlos Francisco Services

sacross as solver sames said

Facility Street 
America Statement

And the state of the state of

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Specification of the second se

Egyphonium and author extrapology in the control of active and set in \$1.000 and \$1.000

i decine de l'increantent de la commune de l

• 150 July 10 10 10

the second of the second

THE SENSE STATE OF THE STREET, IN THE

samely in the same and the same same same same

Marin & Brook Starter - Albander days in the con-

me to come them a substitution of

一种种的

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Hessian March Alam

er sam fragistri e

Special of the second of

the state of the state of

व्यक्तिमंद्रकृतः संदर्गः (सा १८१५) स्त

- Miliania Da Alama

and the second transfer of

الروم الجراول الأراز فيصفع

三条地 经存储 经工作

Section 1997

esser in the estimate

المصاور الأستان المعاسد

 $\label{eq:constraints} \mathcal{L}_{ij} = \sqrt{2} e^{-i \omega_{ij}} e^$ \* \*\* \*\*\*\*\* - marine

But of the same

Attended to the second

The second secon

Andrew Transfer State of the St

TOTAL TO THE STATE OF THE STATE

#### L'espoir venu du ciel

(Suite de la première page.)

Les teintes brunes font ressortir les visages en gros plans, les ambiences nocturnes s'opposent à des blancs d'une luminosité aveuglante, des paysages presque oniri-ques, des visions bigarrées, sous le solell. Sublime est la séquence où les pelerins découvrent, dans une cabane, le bébé nouveau-né qui est le sauveur du monde, et devant lequel les trois savants représentant les rois mages déposent leurs pré-sents. Le peuple imaginait plutôt ce sauveur comme un roi dans une grande ville, et il lui faut du temps proprié d'habiture à parte d'habiture. pour s'habituer à cette résité plus humble. Le temps que les mages, craignant le gouverneur, s'enfuient.

Olmi, qui exelta jadis l'action du pape Jean XXIII, règle-t-il des comptes avec les ciercs de l'Eglise, incapables d'assumer l'espoir de l'homme nouveau, d'assumer la foi à laquelle ils ont amené un peuple qui attend un guide spirituel, et d'être arraché à la corruption, au désordre terrestre ? Cette œuvre touffue, mythique, suscite tant d'étonne-ments qu'on se leisse aller à la fasci-nation de l'aventure sans bien savoir quelles questions il faut poser, ni les réponses à ces questions. Au cours

se fait véhémente, pour un massacre d'Apocalypse, cri de colère répondant à la chute - vaine? - de l'étoile du début. Une étoile vers laquelle, peut-être, Olmi a marché longtemps - ses films précédents avant d'en prendre conscience. De toute façon, il s'agit d'une grande

Un toument, oui, comme il l'a déclaré. A preuve, le temps de reflexion, qu'il s'est, semble-t-il, imposé en travaillant, pour la RAI toujours, à une série de télévision : « Les grandes capitales culturelles du monde ». Son apport est Milano 83 lessai de sobiante-cinq minutes, présenté dans l'hommage de la Cinémathèque française) qui commence par une soirée à le Scala, glisse sur l'ouverture d'Emani, de Verdi, au «fantastique social» de l'activité ouvrière noctume puis repart, au jour, sur les différents aspects de la vie quotidienne. Le tout sans dialogues ni\_commentaires, par associations d'images, de sons, de musiques modernes et bruyantes, de personnages anonymes, de rues, d'immeubles, de monuments. Milan telle qu'elle est pour Olmi, à la fois réelle et imaginaire, dans un lanci-nant ballet d'impressions.

JACQUES SICLIER.

#### La rupture

devait, d'abord, être un docu-mentaire. Cela devint une fiction à deux personnages : un vieil homme et un jeune, gardiens d'un barrage en haute montagne, coupés du monde par Phiver. Décors naturels, acteurs non professionnels: Olmi (vingt-sept ans) semble appartenir à une nouvelle vague ita-lienne renouant avec le néoréalisme. C'est du moins ce qu'on dit lorsque apparaît !! Posto (1961) au Festival de Venise. Une histoire simple à Milan, deux adolescents qui cherchent du travail, s'aiment et se séparent. On évoque, à juste titre, Umberto D, de Zavattini et Vittorio De Sica, par la façon de décrire les petits faits et le climat social de la vie quotidienne. Mais Olmi est son propre scénariste, il a son univers à part entière. Il déclare qu'il est - fasciné par la banalité », et, chez lui, la banalité des choses de la vie se teinte de mystère et d'amertume. Convert de récompenses dans divers festivals, II

Dans les Fiancés, Olmi transporte en Sicile un ouvrier de l'Italie du Nord. Séparé de sa fiancée, il la découvre à travers les lettres qu'ils s'écrivent. Les sujets sociaux du cinéma italien prenaient, généralement, le sens contraire : gens du Sud miséra-bles confrontés à la société industrielle du boom économique du Nord. Chez Olmi, l'importance des situations géographiques rejaillit sur les sentiments, crée un envoutement

Un homme est venu (1965), consacré à la jeunesse et à la vie publique d'Angelo Roncalli (originaire de Bergame comme le cinéaste), devenu le pape Jean XXIII, est assez mal accueilli. L'acteur américain Rod Steiger est le • médiateur » de ce récit. Passons sur l'oubli où tombe, alors, Olmi. L'itinéraire reconstitué plus tard le

sonnelles ou familiales de membres de la bourgeoisie milanaise: Un certain jour (1969), et la Circonstance (1974) (ce film produit par la R.A.I. a été présenté, en France, sur FR 3, en 1978 dans une version doublée, mais "n'a pas été exploité au cinéma).

ment, autour de thèmes dramatiques et de la hantise de la mort et de l'échec, se place l'Or dans la montagne (1969), œuvre étrange située en 1945, près nue (les incursions dans ses mises en scène.

ture que représente A la pour-suite de l'étoile, rapture d'ailleurs affirmée par Olmi lui-même, dans une déclaration à la Stampa: « Il (le film) représente pour moi un tournant fondamental... J'ai changé au cours des années. Aujourd'hui. je ne ferais plus un film sur la petite bourgeoisie milanaise

#### LE FESTIVAL DES TROIS CONTINENTS A NANTES

#### Lino Brocka couronné, Xie Jin honoré

Le grand prix du Festival des Trois Continents à Nantes a été décerné le 29 novembre à Angela Markado, du cinéaste philippin Lino Brocke. Les cinq jurés n'ont pas consacré une personnalité inconnue - Lino Brocka est souvent présent dans les festivals occidentsux, — ils ont surtout rendu hommage à un film brillant, choquant pour certains, qui n'y retrouvaient pas ce que l'on doit attendre, selon eux, d'un film dit du tiers-monde.

Une jeune serveuse est attaquée un soir, en rentrant de son travail, par une bande de voyous en jeep qui la terrorisent puis la violent. Elle échoue dans un bordel dont elle parvient à s'évader. Elle décide de se venger des cinq coupables, qui péri-

Présent le 26 novembre à Nantes,

M. Jacques Sallois, directeur de cabi-

net au ministère de la culture, a

décrit les mesures prises par la France depuis 1982 pour accélérer la

collaboration cinématographique

La participation française s'est

manifestée dans quatre domaines :

des coproductions (dix à ce jour, avec l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, le Maroc, le Mexique, le Brésil); des aides à la production pour des res-

sortissants de pays en développe-

ment par le système de l'avance sur

recettes (huit à ce jour), ainsi qu'une

aide directe de l'État à des cinéastes

comme Yilmaz Güney, Ruy Guerra,

Youssef Chahine (Med Hondo, Ous-

mane Sembène, Mrinal Sen, Souley-

man Cisse devraient être les pro-

chains bénéficiaires) et la création

envisegée d'un fonds d'aide à la pro-

duction des pays en voie de dévelop-

pement, financé conjointement par

les ministères de la culture et des

relations extérieures et permettant, à

concurrence de 6 millions de francs

par an, d'aider une douzaine de films

(sous forme d'utilisation de techni-

ciens français, de laboratoires fran-

cais, d'auditoriums en France pour la

Les deux autres chanitres concer-

nant l'intervention de l'Etat sont,

d'une part, l'aide à la diffusion (outre

le système déjà existant, destiné indistinctement aux films français et

étrangers, un deuxième fonds d'aide

pourrait être créé conjointement par

les ministères des relations exté-

rieures et de la culture, à concurrence

de 1 million de francs, « qui devrait

plus particulièrement s'attacher à la

promotion en France des cinémato-

graphies du tiers-monde ») et,

vision. Sur ce demier point, le minis-

chaînes de télévision n'ont guère

tenu compte de la recommandation

qui leur avait été faite, dans le cahier

des charges en 1982, « de diversifier

Une seule émission, « Cinéma

sans visa », présente chaque mois un

film d'un pays cinématographique-

ment moins connu, peu connu ou pas

MORT D'ANDRÉ CHARLIN

L'ingénieur du son André Charlin

est mort à Paris, le 28 novembre. Il

[Pionnier du cinéma parlant, promo-teur du disque microsillon en Europe, André Charlin est célèbre pour ses recherches destinées à reproduire le son tel qu'il est émis à la source. Il invente

était âgé de quatre-vingts ans.

l'origine géographique des films ».

d'autra part l'intervention de la têle

finition des œuvres).

avec divers pays du tiers-monde.

ront à tour de rôle en des circons-rances très variées. principale, bien connue aux Philip-pines, Hilda Koronel, arrive à rendre

Angela Markado a cette efficacité immédiate qu'on attribue au grand cinéma américain : son récit est mené de main de maître, sans que le sens profond de l'histoire ne soit iamais perdu de vue. La longue scène du viol, au début du récit, est un morceau d'anthologie, et pourtant n'a rien de gratuit, car elle sous-tend le reste du film. Lino Brocka ne montre presque nen. concrétise la tension par un montage d'une force peu commune. La conclusion, la ven-geance finale avec poursuite dans un entrepôt, est éblouissante. Le jeune public, nombreux le samedi soir à Nantes, ne s'y trompa pas. L'actrice

tive plus « Dossiers de l'écran » que

proprement artistique. Quinze films

ont ainsi été montrés à ce jour,

depuis 1982. Le « Ciné-club »

d'Antenne 2 a présenté sept films depuis 1981, dont cinq de Satyajit

Rejoignant les préoccupations du

Festival des trois continents, M. Jac-

ques Sallois a permis de faire le point

sur nos relations avec les cinémato-

graphies chinoise et mexicaine. En ce

qui concerne la chine, « le courant

d'échanges est très réduit », même si

« la signature d'un accord cinémato-

iours souhaitable ». Mais les obiectifs

des deux pays restent très diffé-

rents: « C'est ainsi, par exemple,

que l'attention portée au caractère

moral et politique du scénario

l'emporte sur toute autre espèce de

préoccupation d'ordre économique et

même artistique. » Avec le Mexique,

les rapports semblem plus satisfai-

sants, malgré l'existence d'un sys-

tème de contingentement des films

français dans ce pays, dû pour une

ductions reste très faible, malgré le

nouvel e accord administratif » signé

Cassenti Lettre à Michel Petruccian

(le Monde du 4 septembre) a remporté à Lodz (Pologne) le deuxième prix du Festival international du film sur le

jazz. Aucus premier prix n'a été dé-

■ Grève pour Saint François d'As-sise. — La C.G.T. maintient son préavis

de grève d'une heure, pour le 1° décen-bre, jour de la deuxième représentation de Saint François d'Assise, d'Olivier Messinen à l'Opéra. Il n'est pas exclu que certaines catégories artistiques, no-tamment l'orchestre, fixent cet arrêt product le représentation. Consendent

la C.F.D.T. précise qu'elle n'est pas

partie presante dans ce mouvement qui, selon elle, pourrait conduire au « su-

■ Reprise à l'Orchestre philharmo-

nique de Lorraine. - En conflit depuis le mois d'octobre avec leur chef d'or-

cide des pourparlers ».

à Paris le 24 février 1982.

NOUVELLES

PETITES

graphique franco-chinois reste tou-

Rav. Et c'est tout.

crédible une histoire invraisemblable au départ, quoique fondée sur un fait divers. Pour ceux qui ont vu les onze films chinois montrés à Nantes, neuf inconnus et très récents (1982-1983), le contraste ne pouvait être plus frappant entre la métaphore de Lino Brocka (c'est un pays qui est

Jin, les méandres et soubresauts de Le Détachement féminin rouge, de Xie Jin (1960) a tout le charme et la naīveté d'un film d'aventure, où les bons sont des saints, les méchants des super-salauds. La technique est encore proche d'Hollywood, du film La France et le tiers-monde cache pas son admiration pour Merconnu du tout, avec discussion suivyn Le Roy). L'héroine admirablevant la projection, dans une perspecment interprétée par Zhu Xijuan, pos-sède la foi révolutionnaire qui soulève

les montagnes. La meilleur œuvre de Xie Jin reste Sœurs de scène (1965) du moins jusqu'à la demière partie, et l'inter-vention de M<sup>no</sup> Mao, qui sabota la conclusion. Pousses de printemps (1975), sur les médecins aux pieds tion avec les jeunes tant au niveau du scénario que de la mise en scène, aurait mérité de parvenir à Nantes pour donner un visage de la révolution culturelle un peu moins caricatu-ral que celui offert par la fin de Sceurs de scène ou par Jeunesse (1977).

violé, la vengeance reste à saisir) et

ces films chinois qui épousent pieu-

Xie Jin montrait pour la première fois hors de Chine le grand film rédempteur sur les méfaits du dogmatisme en politique, le Conte extraordinaire du mont Tianvun secrétaire municipal du parti rouvre à l'insu de son mari le dossier d'une ancienne victime de la lutte déclenchée en 1957 contre ceux qu'on qualifiait de « droitiers ». Un beau

JAZZ

dépourvu d'amère-plans politiques. A travers 1957, c'est la politique de Mao Zedong qui est égratignée, donc aussi la révolution culturelle des années 1966-1974. Nous croyons sans peine Xie Jin quand, juste avant la présentation du film, il exprima le vœu de ne jamais voir son pays traverser à nouveau une période aussi Devenu un peu le cinéaste officiel

de la Chine de 1983, doté d'un solide métier, sinon d'un certain sens de l'humour, Xie Jin nous montrait son tout dernier film, Qiu Jin (1983), péan à la gloire d'une héroine de la L'ouverture est magnifique, avec la présentation, au début du siècle, des hauts dignitaires étrangers venus arracher les concessions, extraterri-L'héroine meurt, torturée, dans une ellipse cinématographique digne de Williams Wyler, Mais le ton du récit glace, l'écran du cinémascope hiératise tout.

Mexique, ne prenait aucun risque avec des cinéastes déjà consacrés comme Luis Alcoriza et Arturo Rip-stein. Ninon Sevilla, star des années 40 et 50, très en verve, ressuscita bien des souvenirs pour ceux qui se rappellent les articles délirants que lui consacra Audiberti dans les Cahiers du cinéma. L'Indonésie avec Dibalik Kelambu

(Derrière la moustiquaire, 1983) de Teguh Karya, très beau portrait de jeune bourgeoise malheureuse, l'Amérique noire avec les films de Charles Burnett (My Brother's Wedding, 1983) et Haile Gerima (Ashes and Embers, 1982), le Brésil avec Sargento Getulio de Hermano Penna (1983) (ces deux derniers films ayant été primés) se détachaient égalemen dans ce Cinquième Festival de Nantes dont le succès a dépassé l'attente des organisateurs.

LOUIS MARCORELLES.

Le temps s'est arrêté (1959) montre attentif aux crises per-Entre ces deux chroniques où le style lent, discrètement poétique, des débuts commence à changer, s'élabore esthétique-

d'Asiago, chez les récupérateurs d'obus creusant le sol pour gagner leur vie avec les ser-railles dangereuses de la guerre. Compte non tenu de Durante l'estate (1971, toujours inédit), on peut dire qu'Olmi, jusqu'à l'Arbre aux sabots, reconstitution de la vie quotidienne des paysans bergamasques à la fin du siècle dernier, a suivi une ins-piration cohérente, sinon contipar excellence d'un jeune milieu bourgeois), en extirpant du réalisme social des racines humanistes, psychologiques, des comportements régis par les destins de classes, sans, pour autant, prendre d'attitude politi-que. Et sa « fascination de la banalité » l'a conduit à un lyrisme sentré (plus éclatant, tout de même, lorsqu'il s'agit de milieux populaires, attachés à la nature) rehaussant la rigueur de

On est ainsi frappé par la rup-

#### large part à la non-réciprocité de la France vis-à-vis des films mexicains **Mort de Clifford Thornton** achètent pas). Le nombre des copro-

#### Le parti des trompettes noires

Clifford Thornton vient de disparaître à la suite d'une maladie du sang. Il était âgé de quarante-sept ans. Clifford Thornton était né en

Le trompettiste de jazz

1936 à Philadelphie, aux Etats-Unis. Après avoir joué dans des orchestres afro-cubains ou de rhythm and blues, il avait étudié avec Donald Byrd et fait partie caine, dont les tournées l'avaient conduit en Corée et au Japon. Si l'on ajoute qu'il était issu d'une famille de musiciens, on reconnaîtra le parcours classique des jazzmen d'après-guerre. En 1962, il rencontre Pharoah Sanders, à San-Francisco, et se «free jazz», ce moment incandescent où la musique noire a rejoint les actions des militants, avec un lyrisme et une énergie que nous ne sommes pas près d'aublier.

Après un séjour en Europe, en 1964, il crée le Clifford Thornton New Art Ensemble. Il joue avec Sun Ra, Sunny Murray et participe avec Archie Shepp au Festival panafricain d'Alger en 1969.

à Paris, il avait participé à un spectacle organisé, à la Mutualité, au profit du Black Panther Party. Če soir-là, entre deux chorus, il avait brièvement pris la parole : simplement quelques mots généreux, on s'en souvient. Cet acte intempestif de la part d'un trompettiste suffit à prouver que le personnage était, aux yeux du ministre de l'intérieur -M. Marcellin - indésirable et dangereux. En 1971, désireux de poursui-

vre sa carrière musicale en

musiciens américains de passage

France, Clifford Thornton, qui était professeur à la Weslevan University (Connecticut), fut refoulé à Orly par la police francaise. Pendant plusieurs années, son visa lui sera refusé. Apportant autant d'amabilité et de chaleur à sa vie qu'à sa musique, Clifford Thornton avait alors ecrit à la revue Jazz Magazine : ◆ Depuis que Charlie Haden, récemment, a été victime du même genre de répression policière injustifiée (pour avoir exercé sa liberté de parole à Lisbonne), il semble que les gens soient plus qu'implique la nature des liens aui existent entre certains musiciens, la musique qu'ils jouent et la société où leur jeu s'exerce... » FRANCIS MARMANDE.

#### chestre, M. Gérard Akoka, les musi-ciens de l'Orchestre philharmonique de en 1957 le seul procédé de stéréophonie compatible. De nombreux euregistre-ments auxquels il a participé sont demeurés célèbres (les intégrales de Beethoven et de Schumann par Yves Nat). Il a également collaboré à la créaciens de l'urchestre philharmonique de Lorraine ont accepté, le lundi 21 no-vembre, de reprendre jusqu'an mois de mars prochaîn leur travail, à la suite d'un protocole d'accord signé avec M. Jean-Marie Rausch, sénateur-maire de Metz et président de l'Asso-ciation philharmonique. Pour le public français, son nom comme Il Posto, ni sur les pay-sans comme l'Arbre aux et son aventure restent liés aux épisodes les plus sensibles de ces dernières années. En 1970, sabots. » Diable ! Changer à ce point-là et si vite, depuis l'Arbre aux sabois! en compagnie de nombreux tion de nombreuses collections fran-

A partir du 28 Novembre, les éditions Flammarion, Skira, Herscher, Arts et Métiers Graphiques, Centre Pompidou, Arthaud présentent dans les grandes librairies d'Art une sélection de leurs nouveautés et vous font gagner, par un jeu simple et amusant, une collection de 5 livres d'Art d'une valeur de 1000 F

Quinzaine du livre d'Art.

FLAMMARION·SKIRA·HERSCHER·CENTRE POMPIDOU ARTS ET METIERS GRAPHIQUES · ARTHAUD

Théâtre

Yachar Kemal

mis en scène

Le meurtre du père a été accom-pli avec l'assentiment, semble-t-il, de la mère.

du père plane sur la campagne, les on-dit du village accusent la mère de

Nous ne sommes pas au Danemark, mais en Turquie, et, dans ce roman de Yachar Kemal, adapté à la scène par Marianik Revillon.

Hamlet va tuer sa mère Gertrude à

coups de revolver. Ou bien ce serait

comme un Œdipe d'Anatolie qui

supprimerait Jocaste.

La citoyenneté d'Œdipe et de

Hamlet est multiple. Chez Yachar Kemal, le mythe plante ses griffes dans la terre turque, à travers les

images et les gestes du village, et il

se cadre aussi dans une Histoire renouvelée, puisque Hamlet-Œdipe,

nommé ici Hassan, nous apparaît d'abord dans la cour d'une prison.

L'Atelier-Théâtre que Marianik Revillon anime à Aubervilliers

depuis 1979, entreprise ramarquable au sein de laquelle des acteurs ama-

teurs - ouvriers et travailleurs

d'autres catégories - s'unissent à des comédiens professionnels, pré-

sente aujourd'hui une belle mise en

scèpe de ce roman de Yachar

Revillon et de son Atelier manifeste

un sens très particulier de la dyna-

mique de groupe, des lignes et des courants qui traversent l'esprit d'un lien. Les balancements de l'opinion

publique, qui orientent les actes,

plus proches en cela de Sophocle que de Shakespeare, prennent appui sur l'architecture oblique et mobile du décor (de Michel Launay), sur les vagues de fond des lumières (de

Le rôle d'Hassan, le fils, est tenu

par un jeune acteur d'une présence, d'une rigueur, d'une fraîcheur rares: Jean-Charles Modet, Autour

de lui, d'excellents comédiens: Mado Maurin, Marianik Revillon, Marc Darnault, Patrick Baty...

THEATRE

DE LA PORTE ST-MARTIN

CLAUDE

RICH.

★ Cité Internationale, 20 h 30.

MICHEL COURNOT.

Philippe Lacombe).

Chaque spectacle de Marianik

Kemal, Tu écraseras le serpent.

dormir avec l'assassin.

Le fils n'en dort plus, le spectre

Musique

#### Enfin Harnoncourt...

Il n'aura fallu que vingt-trois ans pour que le Concentus Musicus de Vienne, fondé et dirigé par Nikolaus Harnoncourt, arrive à Paris (après Nancy, Lille et Caen), auréolé depuis belle lurette d'une gloire mon-diale. On sait que - le grand timonier . de la musique ancienne a été l'un des principaux artisans, combien contesté, de la réinvention du style baroque et de l'utilisation en concert des instruments anciens.

Les disques du Concentus Musicus sont si répandus en France et non style a tellement fait école que son n'a éprouvé nulle surprise lors de leur venue à • Prestige de la musi-que •, salle Pleyel. Le sommet de la soirée venait d'emblée avec la Suite en ut majeur de Bach, merveilleusement allégée, toute d'élégance, de délicatesse, avec une vie rythmique intérieure que les gros orchestres romantiques ne peuvent connaître, le ton dégagé et rustique de la bourrée, des hauthois supremes se détachant, dans la deuxième gavotte, sur de savoureux contrechants des violons comme des sonneries militaires.

Le 5 Concerto brandebourgeois, très fin et joliment enlevé, paraissait un peu léger, au souvenir des inter-prétations « intemporelles » des Busch-Serkin ou d'Edwin Fischer. Le Concerto pour hautbois en si bémol de Haendel est plus spirituel qu'ineffable, et la belle suite de Castor et Pollux de Rameau, riche en détails exquis, ne dédaignait pas un certain maniérisme qui pourrait déjà être dépassé par l'élan et la conviction d'un Gardiner ou d'un Christie. plus - contemporains > de Ramean. JACQUES LONCHAMPT.

#### Georgio Strehler reporte « l'Illusion comique »

Les représentations de l'Illusion comique de Corneille, qui devaient avoir lieu en décembre et janvier, au Théatre de l'Europe, dans la mise en scène de Georgio Strehler, son directeur, sont reportées à la saison pro-

Georgio Strehler se remet lentement d'une maladie virale qui, depuis le mois de septembre, a désorganisé son travail. Il com-mence à l'Odéon une première série de répétitions de l'Illusion comique qu'il doit interrompre pour monter l'Enlèvement au sérail à l'Opéra.

Du 10 au 22 janvier, l'Odéon accueillera sa mise en scène de Minna von Barnhelm, de Lessing avec le Piccolo Teatro, puis le pro-gramme continuera comme il était DLĘAIT.

 Sarah Vaughan azmule, pour des raisons de santé, le récital prèvu ce jeudi 1º décembre au Palais des









BERNARD LAVALETTE ● PAUL PREBOIST ● JACKIE SARDOU tible en seène de BOLANI BABLA. Décoes et contumes de ANDRELEVASSEUR.

## théâtre

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

MEURTRE DANS LA CATHE-DRALE - CC 17 (227-68-81), 20 h 30.

THEATRE FORAIN - Constance (258-97-62), 20 h 30. A PETIT FEU DE CHAGRIN -Théitre Noir, petite saile (346-91-93), 20 h 30.

LA DEVOTION A LA CROIX -Chaillot/Gémier (727-81-15). 20 h 30. L'AMANT - Espace Creatis (887-28-56), 20 h 30. LETTRES D'UNE MERE A SON FILS - Petit Rond-Point (256-70-80), 20 h 30.

#### Les salles subventionnées et municipales

OPERA (742-57-50), 18 h : Saint François CHAILLOT (727-81-15), Grand Théatre,

18 h 30 : Par les villages.
PETIT ODEON (Théatre de l'Europe)
(325-70-32), 18 h 30 : Heiner Müller de
l'Allemagna.
TEP (797-96-06), Théatre : 20 h 30 : la Mort de Danton. PETIT TEP (797-96-06), 20 h 30 : Clair

d'usine.

BEAUBOURG (277-12-33), Débats, rencontres-musée : 18 h 30 : P. Letous . et les socialistes européens/Zeitgeist. 
Concerts/Animations : 18 h 30 : musiconcercy/Ammunous: 18 h 30 : must-que de chambre (solistes de l'E.I.C.); 20 h 30 : récital P.-Y. Artaud. — Chéma-Vidéo : nouveaux films BPI, 16 h : First Connact; 19 h : Uzeste bleu ; 15 h : Bal-thus. Trois grandes figures du réalisme; 18 h : vidéos de Lawrence Welner.

THEATRE MUSICAL DE PARIS (261-19-83), 20 h 30 : Sophisticated Ladies.
THÉATRE DE LA VILLE (274-22-77),
20 h 30 : l'Art de la comédie ; 18 h 30 :
Lucinda Childs Company.

#### Les autres salles

ANTOINE (208-77-71), 20 h 30, Coup de ARTISTIC-ATHEVAINS (355-27-10), 20 h 30 : Comédie : Stèles ASTELLE - THEATRE (238-35-53). 20 h 30 : le Malentendu. ATELIER (606-49-24), 21 h : Coctesti-

ATHÉNÉE (742-67-27), Saile Ch. Bérard, 18 h 30 : Bazaille BASTILLE (357-42-14), 20 h : le Plus BATACLAN (721-18-81), 20 h 30 : Lulu.

BOUFFES - PARISIENS (296-60-24). 21 h: les Trois Jeanne. CALYPSO (227-25-95), 20 h 30 : les Deux Fils de Pedro Nerf de Bœuf ; 22 h : la Maison jaune. CARREFOUR DE L'ESPRIT (633-

48-65), 20 h 30 : Zod, zod, zod...iaq

CARTOUCHERIE, Tempête (328-36-36), 20 h 30 : Vater Land. CITÉ INTERNATIONALE (589-38-69), Grand Théâtre, 20 h 30 : Tu écraseras le serpent : Galerie, 20 h 30 : les Troyennes. COMEDIE-CAUMARTIN (742-43-41). 21 h.; Reviens dormir à l'Elysée. COMÉDIE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (720-08-24), 20 h 45 : Chacun sa vérité.

COMEDIE ITALIENNE (321-22-22), 20 h 30 : la Manie de la villégiature. COMÉDIE DE PARIS (281-00-11), DAUNOU (261-69-14), 21 b. : la Chienlit.

DÉCHARGEURS (236-00-02), 18 h 30 : Paroles de nêgres; 20 h 30 : Oscar et Wilde; 22 h : les Eaux et Forêts. 223 RUE LECOURBE, 20 h 30 : la Bonne ELDORADO (208-23-50), 20 h 45 : le Don Juan de la Creuse. ESCALIER D'OR (523-15-10), 21 h :

ESPACE-GAITÉ (327-13-54), 20 h 15. 15 h 30 : la Bonn' Femme aux camélias ; 21 h 45 : Lâche-moi les claquettes. ESPACE GIRAUD-PHARE (202-25-00),

20 h 30 : l'Exilé Mateluna. ESPACE MARAIS (584-09-31), 20 h 45 : les Fanes amères d'Antoine-Anguste Par-ESSAION (278-46-42), L : 21 h : le Rite

BSSAION (278-46-42), I; 21 h: le Rûte du premier soi; IL 21 h: Finistère.

FONDATION DEUTSCH - DE - LA-MEURTHE (340-36-35), 21 h: Récit d'une passion envahissante.

FONTAINE (874-74-40), 20 h 15: Vive les femmes, 22 h, : Don Diegue contre

GAITÉ-MONTPARNASSE (322-16-18), 20 h 45 : Grand-père. GALERIE-55 (326-63-51), 21 h : Public Eves - A Private Ear. HUCHETTE (326-38-99), 19 h 30 : ha Cantatrics chanve; 20 h 30 : la Leçon; 21 h 30 : Pinok et Matho; 22 h 45 : Ca-

baret Deda.

LIERRE - THEATRE (586-55-83),
20 h 30: la Colonie pénitentiaire.

LUCERNAIRE (544-57-34), L 20 h 30:
l'Entonnoir; 22 h 15: Journal intime de
Sally Mara; IL 18 h 30: Recatonpilu;

20 h 15 : Six heures au plus tard; 22 h 15 : l'Invitation au voyage. Petite salle, 18 h 30 : Comme la pierre. LYS MONTPARNASSE (327-88-61), 20 h 30 : Vendredi, jour de liberté. MADELEINE (265-07-09), 20 h 45 : les

Serpents de pluie.

MARAIS (278-03-53), 20 h 30 : Le roi so MARIE - STUART (508-17-80), sarde bleue MARIGNY, salle Gabriel (225-20-74),

21 h : les Sales Mômes. MATHURINS (265-90-00), 20 h 45 : le MICHEL (265-35-02), 21 h 15 : On dinera MICHODIERE (742-95-22), 20 h 30 : le Vison voyageur

MOGADOR (285-45-30), 20 h 30 : Cyrano de Bergerac : l'Histoire du cochon qui voulait maigrir.

MONTPARNASSE (320-89-90), 21 h.:

Comment devenir une mère juive en dix CEUVRE (874-42-52), 20 h 30 : Sarah ;

#### 281-26-28 + (de 11 heures à 21 heures. sauf les dimanches et jours fériés)

«LE MONDE INFORMATIONS SPECTAGLES»

Pour tous renseignements concernant

l'ensemble des programmes ou des salles

#### Ieudi la décembre

PALAIS-ROYAL (297-59-81), 20 h 45 : PALAIS-RUYAL (2000).

la Fille sur la banquette arrière.

PALAIS DES SPORTS (328-40-90). 20 h 30 : Un homme nommé Jéss POCHE-MONTPARNASSE (548-92-97), 20 h 45 : la Dernière Bande. PORTE-SAINT-MARTIN - (607-

POTINIERE (261-44-16), 20 h 45 : Il Signor Fagotto.
OUAI DE LA GARE (585-88-88). 20 h 30: Arialms.

RANELAGH. (288-64-44). Les marionmettes de Salzbourg 20 h 30 : les Noces
de Figaro.

GE FIGATO.

STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES
(723-35-10), 21 h: l'Antronome.

TAI THL D'ESSAI (278-10-79), L:
20 h 30: Tartuffe.

THÉATRE D'EDGAR (322-11-02) : les Babas-cadres ; 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire. THEATRE A-SOURVIL (373-47-84). 21 h : les Dames de fer. THEATRE DE DIX-HEURES (606-07-48), , 20 h 30 : l'Orchestre: THEATRE DE MENILMONTANT (255-26-47) 20 30 : Candide.

THÉATRE NOIR (346-91-93), 20 h 30 : Carmen la matadore.
THEATRE DE PARIS (280-09-30) L: 20 h 30 : les Trois Mousquetaires ; fl. : 20 h 30 : Sortilèges. THEATRE PRESENT (203-02-55).
20 b : Titus Andronicus.

THEATRE DU TEMPS (355-10-88). 21 h : Médéc. THEATRE 13 (588-16-30), 21 h : l'Emoi THEATRE 18 (226-47-47), 22 h : Flore par qui tout arrive. TOURTOUR (887-82-48), 20 b 30 : Le so-

leil n'est plus aussi chaud qu'avant ; 22 h: le Bel Indifférent. TRISTAN - BERNARD (522-08-40), 21 h : les Dix Petits Nègres. UNION (246-20-83), 20 h 30 : L'an 2000 n'aura pas lieu. VARIETES (233-09-92), 20 h 30 : l'Esi-

#### Les cafés-théâtres

AU BEC FIN (296-29-35), 20 h 36 : Tohu-Bahat ; 22 h : le Président ; 23 h 30 : Mod'Mod'Show. BLANCS-MANTEAUX (887-15-84), 1:

20 h 15: Arenh = MC2; 21 h 30: les Démones Louion; 22 h 30: les Sacrés Monstres. - II: 20 h 15: les Cands; 21 h 30 : Last Lunch, Dernier Service ; 22 h 30 : Fouillis. CAFÉ DE LA GARE (278-52-51), 18 h 15: Welcome Pingouin (B. Fontaine et Areski); 20 h: Chant d'épandage; 22 h 15: l'Auvent du pavillon 4.

CAFE D'EDGAR (322-11-02), 1 : 20 h 15: Tiens, vollà deux boudins; 21 h 30: Mangeuses d'hommes; 22 h 30: Orties de secours. — Il: 20 h 15: Dieu m'tripote; 21 h 30: ke Chronosome cha-touilleux; 22 h 30: Pais voir ton Cupi-

DIX HEURES (606-07-48), 18 h 30 : Y. Fouquet ; 22 h : The Debile Show.

L'ÉCUME (542-71-16), 20 h 30 : Poésie de journalisme ; 22 h : G. Dahan. LE PETIT CASINO (278-36-50), 21 h :

Je veux être pingouin; 22 h 15 : Attention, belles-mères méchantes. POINT-VIRGULE (278-67-03). 21 h 30 : le Ticket ; 22 h 30 ; Moi je craque, mes PROLOGUE (575-33-15), 20 h 30 :

SENTIER DES HALLES (236-37-27), 20 h 15 : On est pas des pigeons ; 22 h : Vous descendez à la prochaine ?

SPLENDID SAINT-MARTIN (208-21-93), 20 h 30 : la Surprise; 22 h : les TANIERE (337-74-39), 21 b : J. Bandon LE TINTAMARRE (887-33-82), 20 h 15:

Phèdre ; 21 h 30 : Apocalypse Na ; Sam. 16 h : l'Equipe du Tintamarre. VIEILLE GRILLE (707-60-93), 20 h 30: P. Miserez; 22 h 15 : Films muets do G. Méliès.

#### Les concerts

Salle Gaveau, 20 h 30: Baroque Strings de Zurich (Haendel, Purcell, Bach).
Salle Pleyel, 20 h 30: orchestre de Paris, dir. G. Pretre (Strauss, Tchafkowski).
Laternaire, 21 h: Ch. Parascos (Beethoven, Scarlatti, Brahms).
Salle Rossial, 20 h 45: Triptyque (Desportes, Damase).
Institut National des Jeunes Avengies, 21 h: Orchestre B. Thomas (Haendel, Vivaldi, Bach).
Salle Cortot, 20 h 30: X. Pervychine, N. Ozombre, P. Kenesly.
Musée Catmavalet, 20 h 45: Ch. Wells, N. Henon-Rufferath (Blow, Lawes, Purcell).

cell). American Center, 21 h : J. Adams.

#### Jazz, pop, rock, folk

A DEJAZET (271-44-10), 21 h : P. Meige. ATMOSPHERE (249-74-30), 20 h 30 : CASINO DE PARIS (874-26-22), 21 h : Higelin.
CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-

65-05), 21 h 30 : D. Doriz. CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24), 22 h 30 : Bess Babalu. DEPOT-VENTE (624-33-33), 21 h : Hot-DUNOIS (584-72-00), 20 h 30 : Tatitu Ta-

G. EILLIANSTAVERN (354-96-61), 22 h 30 : Shamrock. MEMPHIS MELODY (329-60-73),

MUSÉE D'ART MODERNE (723-61-27), Petit Anditorium, 20 h 30 : X. Cobo, F. Despres, Y. Torchinsky, Y. Tosiar.

NEW MORNING (523-51-41), 21 h 30: Sun Ra Arkestra PALACE (246-10-87) : Belle Stars. PHIL ONE (776-44-26), 22 h: G. Konker. PETIT JOURNAL (326-28-59), 21 h: High Society Jazz Bend.
PETIT OPPORTUN (236-01-36), 23 h :

B. Porcelli, Ph. Petir, A. Jean-Marie, R. Del Fra, Ch. Bellonzi. SAVOY (277-86-88), 21 h; M.-A. Martin, D. Borker, H. Labarriere, M. Peizer. SLOW CLUB (233-84-30), 21 h 30 :

SUNSET (261-46-60), 23 h : P. Blan-chard, D. Bertran, H. Lavandier, F. Si-TWENTY ONE (260-40-51), 21 h : Jazz non stop.

VIETLE HERSE (321-33-01), 21 h:
B. O'Donog'hue et M. Stokes.

#### Les festivals

FESTIVAL D'AUTOMNE (296-12-27)

Théâtre de la Bastille (357-42-14), 21 h : Les Blouses. Théâtre de Paris (280-09-30). - Petite salle, 20 h 30 : Sortilèges.
Nanterre, Théâtre des Amandiers (721-18-81), 20 h 30 : Tonio Kröger.

Théâtre de la ville (274-22-77), 18 h 30 : Lucinda Childs.

FESTIVAL D'ART SACRÉ

Saint-Germain l'Auxerrois 20 h 30 : English Concert, dir. T. Pinnock (Haëndel, Albinoni, Bach...). Egitse Saist-Séveria, 20 h 30 : Stockholms Gosskör, dir. R. Nilsson (Palestrina, Hayda, Mendelssohn...).

#### En région parisienne

AUBERVILLIERS, Th. de la Commune (833-16-16), 20 h 30 : Ligue nationale d'improvisation de Montréal. CERGY-PONTOISE, Th. des Arts (032-79-00), 21 h : Déshabiliages.

(395-4-50), 21 h: hc Calestine; II: 20 h 30: Chet Baker.

MALAKOFF, Th. 71 (655-43-45), 20 h 30: Un notaire à marier. MONTREUIL, Studio Berthelot (287-86-24), 21 h : Bion Banlieue.

NANTERRE, Th. des Amandiers (721-18-81), 20 h 30 : Cf. Festival d'automne. SAINT-DENIS, Th. G.-Philipe (243-00-59), 20 h 30 : l'ignorant et le Pou. Le VESINET, CAL (976-32-75), 21 h: Orchestre de l'He-de-France, dir. J. Kal-tenbach (Verdi, Tchaikovski, Dvorak).

## VILLETUIF, Theatre Romain-Rolland (726-15-02), 21 h: A/BU. cinèma

moins de treize ans, (\*\*) aux moins de dix-

#### La Cinémathèque

CHAILLOT (794-24-24) 15 h, la Fille Elisa, de R. Richebe; 19 h, les Faubourgs da New-York, de R. Walsh; Rétrospective du Festival des trois continents: 21 h, Angela Marcado, de L. Brocks.

#### BEAUBOURG (278-35-57) 15 a, la Revanche d'Ali Baba, de W. Jason: 17 h, Enquête spéciale, de D. O'Keefe: Panorama du cinéma polo-nais: 19 h, le Profane, de K. Kieulowski.

#### Les exclusivités

L'AMIE (All., v.o.) : Sundio de la Harpe, 9 (634-25-52). L'ANNEE DE TOUS LES DANGERS (Aus., v.o.) : Cinoches, 6 (633-10-82). (Aus., v.o.): Cinoches, 6\* (633-10-82).

A NOS AMOURS (Fr.): Gaumont Halles
1\* (297-49-70; Impérial, 2\* (74272-52); Richelieu, 2\* (233-56-70); Hantefeniille, 6\* (653-79-38); StAndré-des-Arts, 6\* (326-48-18); La
Pagode, 7\* (705-12-15);
Gaumont Champs-Riysées, 8\* (35904-67); 14-Juillet Bastille, 11\* (35790-81); Mistral, 14\* (539-52-37); Montparnos, 14\* (327-52-37); Olympic
Entropôt, 14\* (545-35-38); Parnassiens,
14\* (329-83-11); Gaumont Convention,
15\* (828-42-27); 14-Juillet Beaugrenelle, 19\* (575-79-79); Pathé Clichy, 18\* (522-46-01). (522-46-01).

ATTENTION UNE FEMME PEUT EN CACHER UNE AUTRE (Fr.) : Berlitz,

BOAT PEOPLE, PASSEPORT POUR BOAT PEOPIL, PASSEPORT POUR L'ENFER (Chi. vo): Ciné Beaubourg, 3: (271-52-36); U.G.C. Odéon, 6: (325-71-08); Biarnitz, 8: (723-69-23); Parmassiens, 14: (329-83-11); Normandie, 8: (359-41-18); (vf.) Rez, 2: (236-83-93); U.G.C. Boulevard, 9: (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12: (343-01-59); Montparnasse Pathé, 14: (320-12-06); U.G.C. Convention, 15: (828-20-64); images, 18: (522-47-94). (828-20-64); Images, 18 (522-47-94).

AU NOM DE TOUS LES MIENS (Fr.):
Forum 1s (297-53-74); Rex. 2s (236-83-93); Paramount Marivans, 2s (296-80-40); U.G.C. Odéon, 6s (325-71-08); Normandie, 8s (359-41-18); Paramount Montparasses, 14s (329-90-10); Pathé Clichy, 18s (522-46-01).

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.o.): Marbeaf, 3. (225-18-45): (v.L.): Capri, 2 (508-11-69). LA BALLADE DE NARAYAMA (Jap. v.o.): Gaumont Halies, 1\* (297-49-70); Hantefeuille, 6\* (633-79-38); Coliste, 8\* (359-29-46) : Parnassiens, 14 (329-83-11) ; (v.f.) : Impérial, 2 (742-

72-52).

LA BELLE CAPTIVE (Fr.): Denfert (H. sp.), 14 (321-41-01).

LE BOURREAU DES CŒIBS (Fr.): Accades, 2 (233-54-58).

Arcades, 2º (233-54-58).

CARMEN (Esp., v.o.): Forum Orient Esperons, 1º (233-42-26): Quintette, 5º (633-79-38): Elysées Lincoln, 3º (359-36-14): Parmassiens, 14º (320-30-19).

CHALEUR ET POUSSIÈRE (Aug., v.o.): Lucernaire, 6º (544-57-34): Escurial, 13º (707-28-04); Marbent, 8º (225-18-45).

18-45).

CLASS (A., v.o.): Paramount Odéon, 64
(325-59-83); Paramount City
(v.o./v.f.), 9-(562-45-76); Publicis Matignon 8-(359-31-97); Paramount
Opéra, 9-(742-56-31); Paramount
Montparasse, 14-(329-90-10); Pany,
14-(752-62-34). 16 (288-62-34). LES CŒURS CAPTIFS (Brit., VA.) :

Logos, 5 (354-42-34); Paraessiens, 14 (329-83-11).

(329-83-11).

LES COMPÉRES (Fr.): Gamaont HALLES, 1\* (297-49-70): Richelies, 2\* (233-56-70); Paramount Marivaux, 2\* (296-80-40): Quintette, 5\* (633-79-38); Paramount Odéon, 6\* (325-59-83): Marignan, 8\* (359-92-82): George V. 3\* (562-41-46); Paramount Mercury, 8\* (562-75-90); St-Lazare Pasquier, 8\* (387-35-43): Français, 9\* (770-33-88); Maxeville, 9\* (770-72-86); Athéna, 12\* (343-04-67): Paramount Galaxie, 13\* (380-18-03); Paramount Galaxie, 13\* (580-18-03); Fanyette, 13\* (331-60-74); Paramount Paramouni Galaxie, 13t (\$80.18-03);
Fauvette, 13t (\$31.60-74); Paramount
Montparnasse, 14t (\$29.90-10); Monaparnasse Pathé, 14t (\$29.12-06); Gammont Sud., 14t (\$20-12-06); Gammont Sud., 14t (\$20-12-06); Gammont Convention, 15t (\$23-42-27); 14 Judiet
Beaugrenelle, 15t (\$75-79-79); Victor
Hugo, 16t (\$727-49-75); Paramount
Maillot, 17t (\$758-24-24); Wepher Pathé,
18t (\$22-46-01); Gammont Gamberia,
20t (636-10-96).

DANS LA VIILE BLANCHE (Sui.) St-

DANS LA VILLE BLANCHE (Soi.) SI-Ambroise, 11º (700-89-16) (H. sp.). DEEU ME SAVONNE (Bost., v.o.) : Par-massions, 14 (329-83-11).

LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA TETE (Bost-A., v.o.): Marignan, 8-(359-92-82); (v.f.): Impérial Pathé, 2-(742-72-52); Montparnos, 14- (327-

DU ROUGE POUR UN TRUAND (A.)

(\*) (v.o.): Paramount City, 8' (562-45-76); (v.f.): Paramount Opera, 9' (742-56-31): Paramount Montparasse, 14' (329-90-10).
EN HAUT DES MARCHES (Fr.): Denfort (H. sp.) 14 (321-41-01).

11.1

ERENDIRA (Franco-Mex., v.o.): Forum Orient Express, i= (233-42-26); Quintente, 5- (633-79-38); UGC Champs Elysées, 8- (359-12-15); Olympic 14- (545-35-38); Parmassiens, 14- (329-83-11); (v.f.): U.G.C. Opéra, 2- (261-50-32); Lumière, 9- (246-49-07). L'ETE MEURTRIER (Fr.) Ambassade, 8 (359-19-08).

FAUX-FUYANTS (Fr.) : Marais, 4 (278-47-86). FLASHDANCE (A., v.o.) : Saint-Michel, 5 (326-79-17); Ermitage, 8 (359-15-71); (v.f.): Paramount Montpurnasse, 14 (329-90-10).

FRANCES (A., v.o.): Gammoni Ambas-sade, 8 (359-19-08). FRÈRE DE SANG (A., v.a.) (\*): 7- Art Beaubourg, 4- (278-34-15) (H. sp.).

FURYO (Jap., v.o.): 7 Art Beaubourg, 4 GANDHI (Brit., v.o.): Cluny Palace, 5

(354-07-76).

GARCON (Fr.): Gaumont Halles, 1"
(297-49-70); Richelieu, 2" (233-56-70);
Berlitz, 2" (742-60-33); Saimt-Germain
Studio, 5" (633-63-20); Paramount
Odéon, 6" (325-59-83); Elysées Lincoln,
8" (359-36-14); Garmont Colisée, 8"
(359-29-46); George V, 3" (562-41-46);
Saint-Lazare Pasquiet, 8" (387-354-3);
Français, 9" (770-33-88); Nations, 12"
(343-04-67); Fauvette, 13" (33156-86); Montparansse Pathé, 14" (32012-06); Parnassiens, 14" (329-83-11);
Gaumont Sud, 14" (327-84-50); Gaumont Convention, 15" (828-42-27);
14 Juillet Beaugrenelle, 15" (57579-79); Mayfair Pathé, 16" (525Z7-06); Calypso, 17" (380-30-11); Pathé Clichy, 13" (422-46-01); Gaumont Gambetin, 20" (636-10-96).

HANNA E. (A. v.o.); Bonaparte, 6" (326-(354-07-76).

HANNA K. (A. v.o.) : Bonaparte, 6 (326-

L'HOMME DE LA RIVIÈRE D'AR-GENT (Aust., v.a.): Espace Gaité, 14 (327-95-94). JOY (Fr.) (\*\*) : Maxéville, 9- (770-

LES JOUEURS D'ECHECS (Ind., v.o.): Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77).

KOYAANISQATSI (A.): Escurisl, 13 LA LUNE DANS LE CANIVEAU (Fr.) :

Grand Pavois (H. sp.), 15 (554-46-85).
LUDWIG-VISCONTI (It., v.o.): Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77).

pic Lixembourg, 6\* (633-97-77).

LE MARGINAL (Fr.); Richelieu, 2\* (223-55-70); Paramount Odéon, 6\* (325-59-83); Bretagne, 6\* (222-57-97); Ambassade, 8\* (359-19-08); Le Paris, 8\* (359-53-99); Salnt-Lazare Pasquier, 8\* (357-35-43); Paramount Opéra, 9\* (742-56-31); Navien 12\* (242-04-25). Faramount Opéra, 9\* (742-56-31); Navien 12\* (242-04-25). (337-33-3); Faramount Opera, 9 (425-56-31); Nation, 12: (343-04-67); Farvette, 13: (331-60-74); Gammont Sed, 14: (327-84-50); Gaumont Convention, 15: (828-42-27); Paramount Maillot, 17: (758-24-24); Wepler Pathé, 18: (522-46-01); Gambons, 20: (636-10-96). LE MONDE SELON GARP (A., v.o.): Lucernaire, 6 (544-57-34).

MONTY PYTHON, LE SENS DE LA VIE (A., v.o.): Quintette, 5 (633-79-38).

79-38).

LES MOTS POUR LÉ DIRE (fr.); Sundio de la Harpe, 5° (634-25-52); U.G.C. Montparnasse, 6° (344-14-27); Marbeuf, 8° (225-18-45);

OCTOPUSSY (A. v.o.); Marignan, 8° (359-92-82); Biarritz, 8° (723-69-23). — V.f.: Paramount Marivanx, 2° (296-80-40); U.G.C. Montparnasse, 6° (544-14-27); Paramount Opéra, 9° (742-56-31).

PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE (Fr.): Forum, 1= (297-53-74); George-V, 9= (562-41-46); Paramount Odéon, 6: (325-59-83): Français, 9= (770-33-88); Nation, 12= (343-04-67); Fauvette, 13= (331-60-74); Mistral, 14= (339-52-43); Montparnasse Pathé, 14= (320-12-06); Bienvenne Montparnasse, 15= (544-

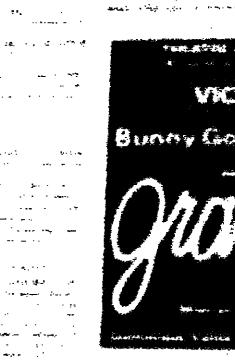

and the second s

المنبيب الأرارة كالمظلود المنابة بقيوميان

Section of the property

igani in Nation and American

The second second second

property and the second

a Angelogia yang berajaran berajaran berajaran berajar

and was recommend

A september of the second second

Section of the second

المعادلة والموادية والمعارض والمواجع

 $g_{\mathbf{k}^{(k)}} = g_{\mathbf{k}^{(k)}} g_{\mathbf{k}^{(k)}} = g_{\mathbf{k}^{(k)}} g_{\mathbf{k}^{(k)}} + g_{\mathbf{k}^{(k)}} g_{\mathbf{k}^{(k)}} + g_{\mathbf{k}^{(k)}} = g_{\mathbf{k}^{(k)}} g_{\mathbf{k}^{(k)}} + g_{\mathbf{k}^{(k)}} = g_{\mathbf{k}^{(k)}} g_{\mathbf{k}^{(k)}} + g_{\mathbf{k}^{(k)}} + g_{\mathbf$ 

Laboration of the second

والأراب والمراب والمنافي وينا

Water Berger Con Con Control of the Con-

Free of the State 
Filter - France St.

Marian Carlo area in the

Annual State of the State of th

Service Service Service

فعماق والروائل المصاعب

المع المنطقين في الميم

Action to the second

til jako eriki

درا ب<del>رسیمی در</del>ان در <del>بیریوی</del> به به بازد در ب

16 1 - NAME OF STREET

والإستانين

A ...

The second section is a second and the second

The second seconds in

. . . . .

.1

and the second

-- - - - -

1 - A. - -

Standard Laboration

Fi salamma

Table in the law

11 1.5**2**042 2. 2

Bert big & igun g.

and the same

---

. -----

Acres 18 per

S ...

Marie and

See the second s

was the general and a second of the second o 



AII.

Married Janes

AND OF LAND

Austria.

AND THE PERSON

27 (43/46/54)

Principal Carolina.

Av.

E\_-180. 1 & 50.

銀 金字 済む

The wife Departure

and the state of the

ஆண்ணுவது கு. இரு ஆண்டிருக்கு <sub>ச</sub>ுக்க

ge & a marrett.

The second second

مع<sup>ا</sup> د م<del>عاصبيد</del>ي –ج

MATERIAL TO SERVICE STATES

وهام والمحاسدات

والألاث المستولية

THE PERSON NAMED IN COLUMN

N TANE

Party State of the last

-

The Atlanta Section

47).

(354-92-82).

vetta, 13° (331-56-86); Montpersesse Pathé, 14° (320-12-06); Convention St-Charles, 15° (579-33-00); Images, 18° (522-47-94).

LES PRINCES (Ft.): Quintette, 5 (633-79-38); Paramount Montparaeste, 14 (329-90-10).

PRINCESSE (Hong., v.o.) : Logos, 5

(334-92-82).
LE RETOUR DU JEDI (A., v.o.): UGC
Danton, 6 (329-42-62); Marignan, 8(359-92-82); v.o.: Paramognt City
Triomphe, 3 (562-45-76); v.f.: Rez, 2(236-83-93): Français, 9 (770-33-88);
Paramognt Bastille, 12 (343-79-17);
Paramognt Galaxie, 13 (580-18-03);
Miramar, 14 (320-89-52); Path6 Cilchy, 19 (522-46-01).

REVES EN ROSE (Tche., v.o.) : Marsis,

## (278-47-86):

\*\*LE ROY DES SINGES (Chinos, v.f.):

\*\*Marsia, 4\* (278-47-86); Espace Gafté
(H. sp.), 14\* (278-47-86).

BIJE CASES-NEGRES (Ft.): Rio-Cofea, 2 (742-82-54); Ciné-Beanbourg, 3 (271-52-36); U.G.C. Danton, 6 (329-42-52); Marbeuf, 8 (225-18-45); 14 Juillet Parnasse, 6 (326-38-00); 14 Juillet Beaugrenelle, 19 (575-79-79).

SIGNES EXTÉRIEURS DE RICHESSE

LES FILMS

NOUVEAUX

A LA POURSUITE DE L'ETOILE,

A IA POURSUITE DE L'ETOILE, film italien d'Ermanno Oini, — V.o.; Ciné-Beaubourg, 8c. (271-52-36); Cluny-Ecoles, S. (334-20-12); Biarritz, 8. (723-69-23); 14-Juillet Barrille, 11- (357-90-81); 14-Juillet Barrille, 15- (575-79-79); U.G.C. Rounde, 6- (633-68-72), — V.f.: U.G.C. Optica, 2c. (261-50-52). ANDROIDE, film américain d'Anron Lipstadt. — V.o.: Fortun Orient-Express, 1s. (233-42-26); Saint-Germain Village, S. (633-63-20); Ambassade, 8. (359-19-08). — V.f.: Berlitz, 2- (742-60-33); Mistral, 14- (539-52-43); Montparnos, 14- (327-52-37); Paramount Montmartre, 18- (606-34-35).

HORDE DES SALOPARDS, film

franco-italien de Torino Valerii. – V.I.: Paramount Marivaux, 2º (296-80-40); Max-Linder, 9º (770-40-04); Paramount Bastille, 12º (343-79-17);

Paramount Galaxie, 14 (580-18-03); Paramount Orleans, 14 (540-45-91); Convention Saint-

Montmartre, 18 (606-34-25):

JAMAIS, PIUS JAMAIS, film américain d'Irvin Kershner. — V.o.: Forant, 1" (297-53-74); Ciné-Beanbourg, 3 (271-52-36): U.G.C. Dainon, 6 (329-42-62); Normandie, 8 (359-41-18); Marignan, 8 (359-52-32); Publicis Champs-Blysbes, 8 (720-76-23); 14-Juillet Beangrendle, 15 (575-79-79); Kinopanorana, 15 (306-50-50). — V.f.: Cluny Palace, 9 (354-07-76); Rex, 2 (236-83-93); U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32); U.G.C. Moutparnasse, 6 (544-14-27); U.G.C. Boulevard, 9 (246-66-44); U.G.C. Game de Lyon, 12

14-27); U.G.C. Boulevard, 9" (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12" (343-01-59); Azhénsi, 14" (343-00-65); Paramount Galaxie, 13" (580-18-03); U.G.C. Gobelins, 13" (336-23-44); Mistral, 14" (539-52-43); Montparnos, 14" (327-52-37); U.G.C. Convention, 15" (828-20-64); Murat, 16" (651-99-75); Paramount Maillot, 17" (758-24-24); Imaget, 18" (522-47-94); Socréan, 19" (241-77-99); Turrelles, 20" (364-51-98).

Tourelles, 20 (364-51-98).

MESS OYU, film inédit de K. Mizognchi. – V.O.: 14-Juillet Parnasse, 6
(325-58-00).

SUREKPOSE, film américain de
James Toback. – V.O.: Forum
Oriem-Express, 1= (233-42-26); Sudio Médicis, 5 (633-25-97); Publicis
Champs-Elyáéza, 8 (720-76-23). –
V.I.: Paramount Marivaux, 2: (29630-40); Manéville, 9: (770-72-86);
Paramount Galaxie, 13= (58018-03); Paramount Montparnasse, 14-

Charles, 15º (579-33-00); Parami Monumertre, 18º (606-34-25);

(606-34-35).

MANUAL TO LEGAL OF LABOUR.

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa IA MILE FARTING

THE MAN WHEN THE PARTY OF THE P EARDEN THE A STATE OF THE STA

CHALLES IS PROMISE And the second s

THE STATE OF THE REST LIN CHE IN CAPTURE TO THE STATE OF THE PARTY A. San Maria the complete. PART NAME Hand to be a series of the ser Market Sept. Samuel S

**编版**的 数字 编辑 And the second Management of the second of th Water Street

DANGE A VIELE BLANCHE & S. Milion 221: : Englis THE ME EASTING DOWN IN LES DOLLS SONT TOWERS STELL TRYS (MORE OF THE PARTY OF THE 

MA SEE MARRIED STANK PART AND BE Bushin Braubung a Transfer Antonia. BU ME OF PERSON AND AND A The figure of the second of th L. Barrier 李子 新 多种 医动物 AN HALF DES MARGIOS DE 😹 Sur it this to be a faction of

Sense Brooks The Control of State Blooks Brooks The Control of State Brooks Brooks A S T S STATE OF THE STATE OF T The Control of the Co THE THIRT PRODUCE OF A METAL THE AND A SECOND OF THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATIO 斯·**斯·斯·斯**斯·斯拉 ARST MELBTREE ..........

FRETHINGS - Some

PLANTINGE OF ALL OF YOR Service Team Service In the English Service Models (1997) - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 ##44F#6 & + 17 1/2 1/2 Atte البحاجة مع يعلمه PRINCIPAL NAME AND STREET

**政略和"Rep**ies"。 The Desirons **会を経験性で発売します。これは1980年の** September 1 Septem

Total Courses The Dodge County of the County the Tourist Principle of the State of the St

PROPERTY OF STATE STATE OF THE PARTY OF THE LANGUAGE IN LA RELIEFE THE A CONTROL OF STREET 
EAST OF DESIGNAL CANDESS TO Property of the Control of the Contr

LE MARIANAL TELESCOPE The supervision of the supervisi

MATE PETRON II STATE

The Mests and \$ 23 feet 1 see

AND MICE SELECT STATES AND SELECT SEL

PART SALE IN LA REALISTANT AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE

The second secon

BANKS MAN TANK

**文建** 

 $(a_{\mu} b_{\mu} \omega^{\mu}) t \in I_{\mathcal{F}}$ 

18-03); Parmount Montparasse, 14 (329-90-10); Paramount Orléans, 14 (540-45-91); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00); Passy, 16 (288-62-34); Paramount Montes, 18- (606-34-25). LES YEUX DES OISEAUX, film, irançais de Gabriel Aucr. - Le Ma-AS WELLES SEEDING CAPE rais, 4 (278-47-86).

- 25-02) ; Gaumont Convention, 15 (828-42-27) ; Paramount Maillot, 17- (758-24-24) ; Pathé Clichy, 18 (522-46-01) ; Parnasse, 6 (326-58-00). Version Sau-rova : 14 Juillet-Parnasse, 6 (326-58-00). POUSSIÈRE D'EMPIRE (Franco-Vietnamien) : Epéc de bois, 5 (337-57

LA TRAVIATA (IL., v.o.): Vendôme, 2-(742-97-52); Bienvenne-Montparasse, 2- (544-25-02) LES TROIS COURONNES DU MATE-10T (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3 (271-

PREMIERS DÉSIRS (Fr.): Forum, 1st (297-53-74); U.G.C. Opéra, 2st (261-50-32); Bretagne, 6st (222-57-97); U.G.C. Odéon, 6st (322-71-08); Blarring, 8st (723-69-23); Manignan, 8st (359-92-82); Manofelle, 9st (770-72-86); UGC Boulevards, 9st (246-66-44); UGC Gart de Lyon, 12st (343-01-59); Fanweits, 13st (331-36-86); Montparassee LA ULTIMA CENA (Cub., v.o.) (H. sp.): Denfert, 14 (321-41-01). (D. 39.) Denert, 14 (3214-101).

UN AMOUR EN ALLEMAGNE.
(Franco-All., v.o.) : Hantefenille, 6 (633-79-38); Pagode, 7 (705-12-15);
Gaumont Colisée, 8 (359-29-46);
14 Juillet Bastille, 11 (357-90-81); Lomière, 9 (246-49-07); Miramar, 14 (320-89-52).

(320-89-52).

UN BRUIT QUI COURT (Pr.): Saint-André-des-Arts, 6- (326-48-18).

UN FAUTEUIL POUR DEUX (A., v.o.): Gaumont Halbes, 1\* (297-49-70); Se-Germain Huchette, 5\* (633-63-20); Publicis St-Germain, 6\* (22-72-80); Ambassade, 8\* (359-19-08): Georgo-V. 9\* (562-41-46): PLM St-Jacques, 14\* (589-68-42); Parmessiens, 14\* (320-30-19); (v.o.): Berlitz, 2\* (742-60-33); Richelien, 2\* (233-56-70); Lumière, 9\* (246-49-07); Paramount Gobelius, 13\* (767-12-28); Gaumount Sad, 14\* (327-84-50): Mirannar, 14\* (320-89-52); Gaumount Convention, 15\* (828-42-27); Convention St-Charles, 15\* (579-33-00); Murat, 16\* (651-99-75); Pathé Clichy, Murat, 16 (651-99-75); Pathé Clichy, 18 (522-46-01); Secrétan, 19 (241-77-99).

UN HOMME A MA TAILLE (Fr.): Français, 9 (770-33-88); Maxéville, 9 (770-72-86). VASSA (Sov., v.o.): Cosmos, 6 (544-28-80).

VICTOR, VICTORIA (A., v.o.) : Saint-Michel, 5 (326-79-17). VIVE LA SOCIALE (Pr.) : Epée de Bois, 5 (337-57-47).
VIVEMENT DIMANCHE (Fr.) : U.G.C.
Opéra, 2 (261-50-32); Marbenf. 8 (225-18-45).

Y A TELLEMENT DE PAYS POUR ALLER (Fr.) : St-Séverin, 5 (334-50-91). ZELIG (A.): Movies, != (260-43-99); Studio Alpha, 5 (354-39-47); Rotonde, 6 (633-08-22); Monte Carlo, 8 (225-09-83).

(Fr.): U.G.C. Opéra, 2° (261-50-32);
Rex, 2° (236-83-93); U.G.C. Danton, 6° (329-42-62); U.G.C. Mostparnaisse, 6° (544-14-27); U.G.C. Biarritz, 8° (723-69-23); U.G.C. Ermitage, 8° (359-15-71); U.G.C. Boolevards, 9° (246-66-44); U.G.C. Gare de Lyon, 12° (336-23-44); U.G.C. Covention, 13° (828-20-64); Marat, 16° (651-99-75); Images, 18° (522-47-94). STAYING ALIVE (A., v.o.): Biarritz, 3-(723-69-23); v.l.: Paramount Opéra, 9-(742-56-31). Les festivals

AMERICAN MEMORIES (v.o.) : Action La Fayette, 9: (878-80-50). : An revoir TOOTSIE (A., v.L.) : Opéra Night, 2° (296-62-56). LA TRAGEDIE DE CARMEN (Fr.) ver-BERGMAN (v.o.) : Studio Bertrand, 7-(783-64-66), 17 h 30 : l'Œuf du surpent. sion Delavanit : 14 Juillet Racina, 6 (326-19-68). Version Gal : 14 Juillet-

G. DEBORD: Studio Cujas, S. (354-89-22): la Société du spectacle. C. Th. DREYER (v.o.): Studio des Ursu-lines, S. (354-39-19), à partir de 16 h 15: FESTIVAL D'AUTOMNE

FESTIVAL D'AUTOMNE

SEMAINE DES CAHIERS DU

CINÉMA (v.o.): Olympic SaintGernain, & (222-87-23): 16 h. Voyage
an Congo-Kuhle Wampe; 18 h. Seventeen; 20 h. Système sans ombre; 22 h.
les Années 80. — Républic-Chafana, 11\*
(805-51-33): 16 h. Quatro pessi fin le
misule; 18 h. — Olympic, 14; 154535-38): 18 h. Maltembra; 16 h. 20 h. Gli

Uomini che Mascalanni; 22 h. Les perachutistes arrivent. Stendo de l'Étalle, 17\*
(380-42-05): 16 h. 18 h. 20 h. 22 h. Le
Escopeta Nacional.

R. HAYWORTH (v.o.): Mac Mahon, 17s (380-24-81): la Bloode on la rousse. A. HITCHCOCK (v.a.): Action La Fayetta, 9 (878-80-50): Frenzy. PROMOTION DU CINEMA (v.a.): Sta-C. SAURA (v.o.) : Denfert, 14 (321-41-01) : 16 h : Stress es tres ; 22 h : Cria

Les séances spéciales

L'ARNAQUE (A., v.o.) : Boîte à films, 17º (622-44-21), 22 h 15. BULLITT (A., v.o.) : Chânelet-Victoria, 1= (508-94-14), 20 h 05. CABARET (A., v.o.) : Studio Galande, 5-(354-72-71), 16 h 05.

LES CADAVRES NE PORTENT PAS DE COSTARDS (A., v.o.) : Saint-Ambroisa, 11º (700-89-16), 18 h. LES CHARIOTS DE FEU (Brit., v.o.) : Saint-Lambert, 15 (532-91-68).
CLEMENTINE TANGO (Fr.): Châtelet-

JOHNNY GOT HIS GUN (A. v.o.): Châtelet-Victoria, 1" (508-94-14), 20 h 20. L'IMPORTANT C'EST D'AIMER (\*\*) (Fr.) Bothe à Films, 17 (622-44-21). 18 h 10.

KRAMER CONTRE KRAMER (A., v.o.) : Seint-Lambert, 19 (532-81-68), 21 b.

LENNY (A., v.o.) : Botte à Films, 17-(622-44-21), 20 à 15. LES MISETTS (A. v.o.), Studio Bertrand, 7- (783-64-66), 20 h 30. MORT A VENISE (IL, v.o.) : Templiers, 3. (272-94-56) 20 h.

NOCES DE SANG (Esp., v.o.) : Châtelot-Victoria, 1= (508-94-14), 16 h 55. OFFICIER ET GENTLEMAN (A. v.o.): Châtelet-Victoria, Ir (508-94-14),17 h 45. PANIQUE A NEODLE PARE (\*\*) (A., v.a.) : Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77), 24 h.

QUE LE SPECTACLE COMMENCE (A., v.o.) : Châtelet-Victoria, 1" (508-94-14), 22 h 15. QUERFILE (\*\*) (All., v.o.) : Botte à films, 17\* (622-44-21), 16 h. QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF (A. v.o.): St-Ambroise, 11° (700-89-16) 19 à 30.

THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (\*) (A., v.o.) : Studio Ge 5- (354-72-71), 22 h 40 et 0 h 30.

## SPECTACLES COMMUNICATION

#### Trois éditeurs de «presse familiale» cherchent à se regrouper

Des négociations, très avancées, sont en cours qui pourraient aboutir prochainement à un accord tripartite entre les groupes de presse O.P.G. (Office de publicité géné-rale), les Editions mondiales et les Editions du Henin (Femmes d'aujourd'hui). Projet à plusieurs facettes, l'accord sera total ou ne sera pas. Selon M. Antoine de Clermont-Tonnerre, P.-D.G. des Editions mondiales, l'entente envisagée est » l'illustration et la défense d'une presse familiale et populaire

L'Office de publicité générale (O.P.G.), que dirige Mª Francine Amaury, est une fraction de l'ancien groupe Amaury, antour du Parisien libéré. Il édite gotamment l'hebdomadaire Point de vue - Images du Monde et le measuel Marie-France, magazine feminin dont le nouveau directeur général est M. Maurice Brébart, (le Monde du 13 octobre). Rappelons que M. Brébart est un homme de presse belge, adminis-trateur-délégué de la société ano-nyme Femmes d'aujourd'hui et gérant des Éditions du Hennin.

Les Éditions du Hennin, autre partie prenante de l'accord envisagé, publient deux hebdomadaires, Femmes d'aujourd'hui et Chez nous, ainsi que les mensuels Femme

pratique, Dépêche-mode, La Table-Ma cuisine et Mon ouvrage-Ma maison. Si la négociation en cours aboutit, les Éditions mondiales céderont aux Éditions du Hennin l'hebdomadaire Mode de Paris, diffusé à quelque 650 000 exemplaires. Ce qui entraînerait peut-être, comme le bruit en court, une fusion entre Mode de Paris et Femmes d'aujourd'hui (689 000 exemplaires) ou Femme pratique (310 000 exemplaires).

Troisième partenaire de l'accord recherché, les Éditions mondiales (ex-groupe Del Ducca), éditent notamment *Télépoche* (2,3 millions d'exemplaires), Mode de Paris, Nous deux, Intimité et ont pris, en février dernier, une participation de 67 % dans Régie Cassette Vidéo. D'autre part, les Éditions mondiales exploitent deux imprimeries, à Maisons-Alfort et à Blois. Si l'accord est signé, une nouvelle société sera créée par les Éditions mondiales, les Éditions du Hennin et la filiale de l'O.P.G. qui imprime Marie-France, pour exploiter et développer l'imprimerie héliogravure de Maisons-Alfort. L'usine de Blois, qui tire Télé-poche, resterait en dehors de la négociation.

C. D.

THEATRE de la GAITE MONTPARNASSE 26. rue de la Gaîté 75014 PARIS Tél. 322.16.18 **VICTOR LANOUX** Bunny Godillot Nadine Alari rand-nore de Remo / Forlani Mise en scène de Michel Fagadau Dominique Vallée - Thierry Magnier - Sébastien Draï

#### COLINE

invite les lecteurs du « Monde » à une projection exceptionnelle en avant-première du film de Allan ARKUSH



Avec Malcom MAC DOWELL, Allen GOORWITZ, Daniel STERN, Geil EDWARDS, Lou REED. Musique: SPARKS, RAMONES, Lou REED, FEAR, BING HENDERSON,

Lori EASTSIDE et NADA. Le mardi 6 décembre 1983 à 22 h 15 au cinéma BERLITZ 31, boulevard des italiens, 75002 Paris Pour en savoir plus sur GET CRAZY, écoutez Jeff et Rocky Tous les jours de 16 h à 19 h sur



Les invitations seront envoyées au fur et à mesure de la réception des demandes dans la mesure des places disponibles

Invitation pour 1 personne (\*) 2 personnes A retourner au « MONDE » - J.-F. Couvreur 5, rue des Italiens - 75427 Paris Cedex 09 accompagnée d'une enveloppe autocollante

(\*) Rayez la mention mutile

nouveau

## drouot

Hôtel des ventes, 9, rue Drouot - 75009 Paris Téléphone : 246-17-11 - Télex : Drouot 642260 Informations téléphoniques permanentes : 779-17-17

Compagnie des commissaires-priseurs de Paris Les expositions auront lieu la veille des ventes, de 11 à 18 heures

sauf indications particulières SAMEDI 3 DÉCEMBRE (exposition le vendredi 2)

S. 7. - 15 houres, fournires - Mr CORNETTE DE SAINT-CYR. S. 8. - Alfred Aberdam - Mª ROBERT. S. 6. - 60 tapis d'Orient - Mª Rogeon.

LUNDI 5 DÉCEMBRE (exposition le semedi 3)

S. 3. - 14 henres, dessins anc. et du XIXº siècle. - Mª AUDAP,

S. 9. – Tableaux mod., abstractions 1950-1960 M\*CHARBONNEAUX. - Livres anc. et du XIX siècle. - Ma MILLON, JUTHEAU.

S. 15. - Bons membles, objets mobiliers - M= ADER, PICARD, TAJAN.

LUNDI 5, MARDI 6, MERCREDI 7 et JEUDI 8 DÉCEMBRE (exposition le samedi 3)

Saisses en douane : tapis d'Orient, mat. photo, Hi-Fi Radio, Alcools -  $M^\infty$  LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR. MARDI 6 DÉCEMBRE (exposition hudi 5)

5-6. – A 14 h 15, Tableaux anc. et du XIX<sup>e</sup> siècle, meubles et objets d'art du XIX<sup>e</sup> siècle. - M<sup>es</sup> COUTURIER, NICOLAY, MM. Herdhebaut, Latreille, Pacitti, Le Fuel, Praquin,

S. 7. - Faïences de Rouen, XVI, XVIII sècle - M RENAUD, M. Lefebvre, expert.

- Linges, dentelles, fourrures, jouets - Ma ADER, PICARD, TAJAN, Ma Daniel, expert.

Antiques, Art nègre, bante curiosité - Ma LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR, M. Roudillon.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE (exposition mardi 6) S. 2. - Bijoux, argent., collier de la lique - Mª ROGEON.

S. 9. - A 21 heures, Art 1950 - Mª BOISGIRARD, de HEECKEREN.

Desins et tableaux anciens - Mª ADER, PICARD, TAJAN, MM. Herdhebaut et Latreille.

11 heures à 12 heures : tableaux ; à 14 heures : Art nouveau, Art déco - Mª BOISGIRARD, de HEECKEREN.

- Tableaux, art primitif, bijoux, orfèvrerie, bib., mbles - M. DEURBERGUE.

JEUDI 8 DÉCEMBRE (exposition mercredi 7)

S. 5-6 . - 14 h 30, tableaux du XIXº et mod., scuiptures, tableaux anc. rare autoportrait par Chardin, obj. d'art et d'ameublem, imp. sièges et meubles; tapisseries du XVIII - Mª AUDAP, GODEAU, SOLANET.

 14 heures, estampes, Extrême-Orient. - Mª CORNETTE de SAINT-CYR. S. 16. - Livres anciens et modernes - M= ADER, PICARD, TAJAN, M. Meaudre, expert.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE (exposition jendi 8)

S. 1. - Tableaux anc. et XIX<sup>e</sup>, bijz. Argie mob. anc. - Mª OGER, Estampes anciennes et modernes - Mª ADER, PICARD, TAJAN, Mª Rousseau, expert.

S. 13. - Armes et chasse - Mª MILLON, JUTHEAU.

S. 14. - Tableaux, ceramiq., bon mob. sculpture moderne M=ARTUS, GRIDEL, BOSCHER. S. 15. - Art deco, Extr.-Orient, bean mob. - M. DELORME.

VENDREDI 9, SAMEDI 10 DÉCEMBRE

(exposition jendi 8) S. 7. - Important ensemble de monnaies de collection et médailles antiques, royales françaises, étrangères, contemporaines, nombreuses raretés - Mª ADER, PICARD, TAJAN, M. Vichon, Mª Berthelot et Guyonnet (exposition chez l'expert, 77, rue de Richelieu, Paris-22, 297-50-00, jusqu'à mercredi 7, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures).

VENDREDI 9 DÉCEMBRE S. 6. – Collect. de M. F..., estampes mod. -  $M^{\rm est}$  BINOCHE, GODEAU.

S. 8. - Vins fins - Me LANGLADE.

S. 16. - A 16 heures, Tapis d'Orient - Me CORNETTE DE SAINT-CYR.

GRAND PALAIS, à 21 houres (expos. les 1, 2, 3 et 4 décembre) LUNDI 5 DÉCEMBRE OBJETS D'ART ET MOBILIER 1930-1980 M. CORNETTE DE SAINT-CYR.

ESPACE CARDIN, LUNDI 5 DÉCEMBRE à 21 houres : 200 TABLEAUX D'AUJOURD'HUI

MARDI 6 DÉCEMBRE à 21 houres : LES ANNÉES 80 Mª BINOCHE, GODEAU.

ÉTUDES ANNONÇANT LES VENTES DE LA SEMAINE

ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favant (75009) - 261-80-07. ARTUS, GRIDEL, BOSCHER, 15, rue de la Grange-Batalière (75009) - 770-87-29. AUDAP, GODEAU, SOLANET. 32, rue Drouot (75009) - 770-67-68. J.-Cl. BINOCHE et Ant. GODEAU, 5, rue La Boétie (75008) - 742-78-01. BOISGIRARD, de HEECKEREN, 2, rue de Provence (75009) - 770-81-36. Catherine CHARBONNEAUX, 134, rue du Faubourg-Saint-Honoré (75008)

CORNETTE DE SAINT-CYR, 24, avenue George-V (75008) - 720-15-94. COLTURIER, NICOLAY, 51, rue de Bellechasse (75007) - 555-85-44, DELORME, 14, avenue de Messine (75008) - 562-31-39. DEURBERGUE, 19, boulevard Montmartre (75002) - 261-36-50. LANGLADE, 12, rue Descombes (75017) - 227-00-91. LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (ancie 12. rue Drouot (75009) - 244-61-18.

MILLON, JUTHEAU, 14, rue Droupt (75009) - 245-46-44. OGER, DUMONT, 22, rue Drouot (75009) - 248-96-95. RENAUD, 6, rue de la Grange-Batelière (75009) - 770-48-95. ROBERT, 5, ev. d'Eylau (75018) - 727-95-34. ROGEON, 16, rue Militon (75009) - 878-81-06.



Les 11 tours de Thai. Thai, c'est aussi Tokyo.

Thai, une des premières compagnies à faire décoller sa classe affaires : la Royal Executive Class. Et le voyage commence dès que vous vous installez dans l'un des 40 fauteuils première classe de nos B 747. Ici, tout est raffinement, tout est pensé à l'image de la légendaire et accueillante Thailande. Ici, le mot service devient

magique et vous êtes traité comme un roi. Alors, pour découvrir ce plaisir royal, choisissez une de nos 11 liaisons hebdomadaires au départ de l'Europe vers l'Asie. Contactez votre agence de voyages. ou nos bureaux: THAI INTERNATIONAL, 123 Champs Elysées, 75008 PARIS. Tél.: 720 86 15. Park Hôtel, 6 av. George V, 06000 NICE. Tél.: (93) 53 39 82.





. . .

## COMMUNICATION

LE RETARD DANS LA DISCUSSION DU PROJET SUR LA PRESSE

#### L'opposition et M. Joxe ont mis le gouvernement en difficulté

Le 14 ? Le 15 ? Le 16 ? Ou même encore deux ou trois jours plus tard? Dans l'état actuel des choses il est impossible de savoir avec pré-cision quand s'ouvrira à l'Assemblée nationale la discussion du projet de loi sur la presse. La seule chose qui soit sûre c'est que le report du débat annoncé le mardi 29 novembre ne peut être interprété comme une marche arrière du gouvernement -, et que M. Pierre Mauroy a confirmé le mercredi 30 dans les couloirs du Palais Bourbon que - le débat commencerait avant la fin de cette session ordinaire », c'est-à-dire avant le 21 décembre au soir, tout en reconnaissant qu'il ne pourrait être achevé au cours de celle-ci, ce qui confirme l'hypothèse d'une ses-

Certes, à la sortie du conseil des ministres du mercredi 30, M. Max Gallo, porte-parole du gouverneviendra pas en discussion après le 15 décembre », M. André Labarrère parlant plus précisément du jeudi 15 décembre. Certes M. georges Fillioud, au cours de la séance des questions d'actualité, a affirmé que le début du débat « ne doit être retardé que d'un, deux ou trois jours ». Mais M. Pierre Joxe, le président du groupe socialiste. lui. ce même mercredi, n'a cessé de répéter que tant que - la conférence des présidents » de l'Assemblée n'avait pas

sion extraordinaire.

arrêté l'ordre du jour, rien n'était officiel. Apparemment il n'a pas renoncé à obtenir du gouvernement un délai supplémentaire avant la discussion en séance publique, d'autant que l'«urgence» – contrairement à ce qui avait été écrit – n'a pas encore été décidée.

Il reste que M. Joxe, qui avait déjeuné à l'Elysée, ajoute que le pouvoir exécutif est, d'après la Constitution, maître de l'ordre des travaux du Parlement, précisant, • nous nous organiserons en fonc-tion des décisions du gouvernement ». D'ores et déjà il a été décidé que le groupe socialiste auditionnera, le mardi 6 décembre, M. Henri Noguères, président de la Ligue des droits de l'homme, un représentant des syndicats des journalistes et un dirigeant d'une entreprise de presse; pour la première fois ces auditions seront ouvertes à

Les commissions, elles aussi, vont se mettre au travail. Celle des affaires culturelles doit confirmer ce jeudi le décembre, la désignation de M. Jean-Jack Queyranne comme rapporteur, et entendre M. Fillioud; M. Jean-Pierre Michel (P.S., Haute-Saône) sera le rapporteur pour avis de la commission des lois, et M. Paul Mercieca (P.C., Valde-Marne) celui de la commission des finances. M. Pierre Joxe, s'est

des présidents de groupe R.P.R. et U.D.F. de créer une commission spéciale; celle-ci devrait donc être refusée ce jeudi par l'Assemblée nationale après un court débat en séance publique.

L'opposition n'en continue pas moins son offensive. M. Jacques Chirac signe ce jeudi un article à la - une » du Figaro dans lequel il affirme que . les meilleures lois sur la presse sont celles qui n'existent pas », et que ce projet « est contraire aux engagements pris par le président de la République avant et après mai 1981 - Quant à la commission spéciale « liberté de la presse » mise en place au Sénat, elle a procédé le mercredi 30 à ses premières auditions. En revanche, le depôt de la motion de censure a été retardé; l'U.D.F., qui primitivement souhaitait qu'elle fût discutée le plus tôt possible, s'est finalement rendue aux arguments du R.P.R. et du gouvernement, qui souhaitaient que le débat sur cette motion « colle » au plus près à la discussion du projet de loi lui-même ; elle pourrait donc être débattue le 14 décembre.

. Il reste que l'opposition a su habilement utiliser les modifications de calendrier et que M. Joxe y a trouvé une nouvelle occasion de critiquer le premier ministre.

THIERRY BRÉHIER.

## RADIO-TÉLÉVISION

#### Jeudi 1<sup>er</sup> décembre

PREMIÈRE CHAINE: TF1

20 h 35 Téléfikm: Le nez à la fenêtre. d'après L. Jyl. réal. J. C. Charnay, avec C. Anbin, G. Bahon...
Un enfant se lie d'amitié avec un vieux bougre, pas-Un enjant se lie d'amitié avec un vieux bougre, pas-sionné d'engin à deux roues. Promenades à bicyclette sur fond de conflits familiaux arrangeables à l'amiable. Une comédie légère qui commence en roue libre, se pour-suit à grands coups de pédales (dans le vide).

suit a grands coups de pédales (dans le vide).

h Théistre: Zouc. Réal. Yves Yersia.
Retransmission du spectacle donné à Bobino, en 1981.
Les travers de l'humanité, ses malheurs insignifiants, ses ridicules vus par Zouc. Un art brut paradoxalement joyeux, aux antipodes de la caricature. A regarder absolument.

**DEUXIÈME CHAINE: A 2** 

20 h 35 Série : Le Tour d'écrou, d'après H. James, nte est convaincue que les deux enfants dont elle a la charge som persécutés par des esprits maléfiques.

h 45 Magazine : Résistances, de M. Thoulouze et B. Langlois.

Au sommaire: Colombie, la chute de la mortalité infantile; mort d'un poète: Michael Smith, chantre de la Alle; mort à un poète : satenaie Santin, chainse de la Amaique, assassiné le 17 août 1983; les récentes élec-tions en Turquie ; le musée itinérant contre l'apartheid de l'Afrique du Sud.

TROISIÈME CHAINE: FR 3

20 h 35 Cinéma 16 : Venise attendra, de O. Merh 36 Cinema 16: Venisse attendra, de O. Margault et D. Martineau, avec R. Lesassire, R. Pellegrin...
Un évadé, dont la futte a été « couverte » par un policier, s'est résugié dans un hôtel peuplé de clients eux-mêmes agités, près de la frontière italienne. Chassés-croisés, pames d'électricité... une solle nuit commence, qui se ternane par un affrontement entre le commissaire et l'homme qu'il a fait évader. Le film n'est pas parfait,

22 h 05 Journal. 22 h 25 Boîte aux lettres : spécial Peter Handke. lagazine littéraire de J. Garcin. Magazine littéraire de J. Garcin. Le magazine de cette semaine, un peu exceptionnel, est consacré à l'un des chefs de file de la jeune littérature

de langue allemande, Peter Handke, à l'occasion de la de langue attemanue, reservir de la la manage de la manage de son nouveau livre Histoure d'enfant et de sa dernière pièce Par les villages, montée au Théans de Chaillot. L'écrivain (qui accorde très peu d'intervien) sera présent. Des reportages accompagnent cette émission qu'il ne faut pas manques : un partrait de G. A. Goldsmidt, traducteur de Handke, Nietzsche et Kafka: de C. Régy, metteur de Handke, Nietzsche et Kafka: de C. Régy, metteur en scène de Par les villags. Extraits de films et de pièces de théâtre de Peter Handke.

23 h 30 Prélude à la nuit. « Grand duo concertant pour violoncelle et comp. basse », de G. Bottesini.

FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE

17 h 06 Dis, reconte-moi la mer (cartes marines)

17 h 20 Un regard s'arrête (l'imedes pierres). 17 h 46 La cuisine des Mousquetaires (les magrets).

Magazine du rock : Rocking chair. 18 h 30 Présence du cinéma : Boat People, pas pour l'enfer, film chinois de Am Hui. Avec un début sur le Vietnam.

18 h 56 Dessin anime: Ulysse 31. 19 h Informations. 19 h 15 Info régionales.

19 h 35 Feuilleton : Rouletabille

FRANCE-CULTURE

20 h. Nouveau répertoire dramatique : Le coin d'unière, par C. Atlas, réal. E. Fremy. Avec R. Faure, A. Reybz,

M. Greco... 21 b 45. Profession: spectateur, Guy Dumar: thélitre pope. laire et culture officielle.

22 h 30, Nuits magnétiques : les exilés de

femmes et le jazz.

FRANCE-MUSIQUE

20 h 30, Concert (donné à Monaco le 15 septembre 1983 -Semsine de musique baroque) : - Victoria - - Christo resurgenti, Christo triumphanti -, - Messe à l'anage de paroisses ». « Messe pour les couvents ». « le. 2 et 3. Leçon de ténèbres » de Couperin, avec L Poulement, J. Feldman, soprano, M. Muller, viole de gambe, D. Moroney, clavier.

h. Cycle acoustratique: œuvres de Royon Le Mée, Pract. 23 h. Fréquence de muit: Martial Solal.

. . . . . .

#### AU TRIBUNAL DE ROUEN

#### M. Hersant justiciable sourcilleux

Rouen. - Inculpés d'infraction à l'ordonnance du 26 août 1944 sur la presse, MM. Robert Hersant, président de la Socpress, directeur politique du Figaro, et André Audinot, ésident-directeur général adjoint du Figaro, président du Syndicat de la presse parisienne et député de la Somme, non-inscrit, sont des justiciables sourcilleux. Ils le sont tellement que c'est en plaignants qu'ils étaient représentés, mercredi correctionnelle du tribunal de grande instance de Rouen, présidée par M. Joseph Valentin, où ils avaient cité à comparaître Me Jean Martin, avocat au barreau de cette ville et conseil du Syndicat national des journalistes, partie civile contre

Ils invoquent l'article 227 du code pénal qui punit de prison et d'amende - quiconque aura publié avant l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision de turidictions d'instruction ou de juge-ment ». C'est que, à leurs yeux, Me Martin se serait, en deux occasions, bel et bien rendu coupable de jamais été tenn pour constitué par les tribunaux lorsqu'il était invoqué par des particuliers.

Il est vrai que Me Martin, une première fois dans la Revue politique et parlementaire, numéro de septembre-octobre 1982, une deuxième dans le numéro d'août 1982 de Justice, journal du Syndicat de la magistrature, a répondu à des questions posées par des rédacteurs de ces publications qui lui demandaient des précisions sur ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Hersant. C'est un sujet que Me Martin connaît assurément bien. Y a-t-il répondu seulement en technicien? Evidemment, il a été amené à parler des ordonnances de 1944, de leur application ou de leur nonapplication. Aussi bien a-t-il pu glisser dans ses propos des phrases comme : • Si le gouvernement estime ce texte suffisant pour « faire rendre gorge » à Hersant, comme cela a été dit pour les frères Willot, dans ce cas on est étonné de ne pas en voir de manifestations plus concrètes ». Ou encore : « S'il faut beaucoup d'argent pour mener à bien cette stratégie (celle de Robert Hersant), nous n'avons aucun élément suffisamment précis qui permettrait de découvrir quels sont ses prête-noms et ses complices (...). Or, sur ce terrain, aucune recherche n'apparait clairement. »

#### « Un paradoxe insupportable »

Serait-ce donc là des réflexions susceptibles de constituer cette pression, réprimée par l'article 227, tendant à infléchir le cours d'une instruction et interpellant le magistrat à qui elle est confiée, dans le cas particulier M. Claude Grellier, juge d'instruction au tribunal de Paris, chargé du dossier Hersant ?

Pour Me Henri Ader, avocat de M. Audinot. comme pour Me Albert atar, defenseur de M. Hersant, il n'en faudrait pas douter. Bien que Me Martin, qui est aussi enseignant et membre de la Ligue des droits de De notre envoyé spécial

l'homme, ait expliqué au tribunal qu'il n'avait fait que donner pour les lecteurs des publications dans lesquelles il s'exprima - des éléments susceptibles de les éclairer dans un débat depuis longtemps devenu public et faire avancer ainsi une réflexion générale », ils ont soutenu l'un et l'autre que le délit avait bien été commis, « car Me Martin s'est livré à des commentaires partiaux et partisans ». Et, tout en assurant qu'ils ne plaidaient pas « de gaieté de cœur contre un confrère », c'est bien de la qualité d'avocat de Jean Martin qu'ils entendaient faire une circonstance aggravante. La preuve, c'est que, non contents d'une poursuite pénale, ils y ont ajouté une plainte en vue de poursuites discipli-naires par son ordre contre Me Martin. Car telle est bien la substance de leur argumentation: Jean Martin, étant l'avocat du Syndicat nationa des journalistes qui porta plainte contre M. Robert Hersant, a profité de sa connaissance du dossier pour tenir les propos reprochés. Autrement dit, il s'est comporté comme un homme qui ne pouvait que vou-loir la condamnation de ses adver-Saires, il lut donc *e malicieux.* orienté », dans le seul but « de faire partager à ceux qui liraient ses propos la conviction qui était la

sienne dans cette affaire ... La réplique de Mª Georges Kiejman et Paul Bouchet, défenseurs de Mª Jean Martin, fut à la mesure de l'attaque. « Ce que l'on vous demande, dit le premier, c'est une décision politique qui, par un para-doxe insupportable, transformerait MM. Hersant et Audinot en chevaliers de la liberté et donnerait crédit aux grandes manœuvres auxquelles se livrent actuellement ceux qui dirigent cette presse dont Robert Hersant est le fleuron le plus connu. • Et le second plaida : • On a osé faire de la qualité d'avocat de Jean Martin une circonstance

voici le fait confirmé. «L'écho des

bananes - (le magazine de rock de

Vincent Lamy), - Flash 3 - (le

magazine de la photo de Jean Bar-din, Pierre Dhostel et Jérôme

Equer), «Boîte aux lettres» (le

magazine littéraire de Jérôme Gar-

cin) vont disparaître successivement

de la troisième chaîne en décembre.

Le dernier numéro de « L'écho des

(avec, ensuite, deux éditions spé-ciales mais sous un autre titre,

Bananes dorées», retrospectives

des meilleurs moments de l'année.

les 21 et 27 décembre) ; celui de

Flash 3 », le 16 décembre : celui de

Boîte aux lettres», le 15 décem-

Aven d'échec de ces émissions ?

Fin des ambitions culturelles procla-

mées il y a un peu plus d'un an par M. Serge Moati, directeur général de FR3 ? Même si ces émissions

n'ont pas réussi à s'imposer avec

éclat dans le public (les taux d'écoute n'ont jamais été merveil-

leux, mais deux de ces magazines

étaient tardifs). . L'écho des bananes . avait réussi à obtenir envi-

ron trois millions de télespectateurs,

tion de réserve qui n'a jamais existé pour le barreau alors que j'ai toujours appris que l'avocat est celui

qui, au contraire, doit se porter au Voilà pour le sanglant, Restait le fond. A l'époque où Me Martin accorda les entretiens reprochés, MM. Hersant et Audinot étaient inculpés, mais cela n'empêchait pas le premier de procéder encore à des opérations de rachat par des subterfuges divers. Tous les éléments du débat étaient depuis longtemps portés à la connaissance de chacun. Me Martin ne faisait qu'y apporter sa contribution de spécialiste sans utiliser aucun élément couvert par le secret de l'instruction.

Alors, que reste-t-il, des analyses, des explications, des ordonnances de 1944? Eût-on parlé de ces textes, aujourd'hui, sans parler de M. Robert Hersant? Me Jean Martin n'a jamais demandé une répression particulière contre ce dernier. Il a simplement expliqué une situation, posé quelques questions. S'il a pu dire qu'il ne voyait, à l'époque, pas de volonté politique ou judiciaire pour rechercher d'où venait l'argent. il ne faisait que constater une évi-

« Car, bien sûr, a ironisé pour finir Me Kiejman, Jean Martin aurait exercé des pressions sur la justice. Mais, assurément, ce ne sont pas des pressions, tout ce qui se publie aujourd'hui dans la presse du groupe Hersant, où M. Olivier Stirn a pu parler de violations des droits de l'homme, où Me Jean Miot a pu écrire que rien ne peut être reproché à M. Audinot, où d'autres encore ont parlé de fraudes constitutionnelles et où, enfin, Robert Hersant lui-même a taxé d'avance de partialité le président de la Cour des comptes, le premier président de la Cour de cassation et celui du

Jugement le 27 janvier. JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

Flash 3 » est le seul magazine de la

photo existant sur les trois chaînes et

· Boîte aux lettres », inégal, mais,

avec sa formule renouvelée depuis

septembre, avait gagné en intérêt.

«Il n'y a pas abandon mais

reconsidération . dit-on à la direc-

tion, qui affirme vouloir intégrer ce

type d'émissions à un rythme quoti-dien. Formule-baume pour faire ava-

ler la pilule ? Ainsi le rock pourrait

être intégré, sous forme d'une

séquence quotidienne, dans le jour-

nal télévisé. Mais avec qui ? Vincent

Lamy a refusé en tout cas la proposi-

tion. On parle de lui (parmi

d'autres) à Radio-7. Jérôme Garcin

s'est vu proposer, pour sa part, la responsabilité d'une émission quoti-

dienne après le journal télévisé du

soir, qui incluerait du rock, de la listérature, des histoires... Il travaille

aussi sur un projet mensuel, un écri-

vain et son environnement (qui gar

tres ). Ouand à Jean Bardin, de

émission serait pour lui à l'étude.

Flash 3 -, un projet d'une nouvelle

On l'aimait bien:

Trois émissions de FR3 disparaissent

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

11 h 30 Vision plus. Le rendez-vous d'Annik.

12 h 30 Atout cosur. 13 h Journal. 14 h 5 Jeux de masques (TV scol.)

18 h Feuilleton : le Provocateur. 18 h 15 Le village dans les nuages

18 h 40 Variétoscope. 18 h 55 Sept heures mains cinq.

19 h Métécrologie. 19 h 15 Émissions régionales.

19 h 40 Jeu: Les petits drôles.

20 h 20 h 35 Variétés : Rencontre avec Patrick Sébastion. Réalisation : J.-D. Curtis.

Un disciple de Thierry Le Luron, imitateur de Jacques Chirac, Michel Sardou, Serge Lama, en tournée estivale. Rire bon marché. 21 h 40 Série: La vie de Berlioz.

Réal.: J. Trebouta. Avec D. Mesguich, R. Bachmann, N. Chatelet...

triple meurtre et Camille Mocke oubliés, Berlioz, rentré en France, se marie avec Harriet Smithson et rencom Wagner. Un feuilleton médiocre. 22 h 40 Bravos.

Magazine de P. Desfons. - Lulu -, mise en scène d'André Engel au Bataclan; - Saint François d'Assise -, d'Olivier Messiaen, à

l'Opéra de Paris; Jean-Marie Rivière et Avron Big

#### 23 h 25 Journal et cinq jours en Bourse.

#### **DEUXIÈME CHAINE: A 2**

10 h 30 ANTIOPE

Journal (et à 12 h 45). 12 h 10 Jeu : l'Académie des neuf.

13 h 35 Feuilleton : Les amours romantiques. 13 h 50 Aujourd'hui la vie.

14 h 55 Série: La légende d'Adams et de l'ours

15 h 45 Reprise : Lire c'est vivre.

• Peter Ibbetson », de G. du Maurier (diff. le 15 nov.) 16 h 40 Itinéraires. De Sophie Richard.

L'Indonésie, de Ph. Engelen; ballet royal khmer, réal. J. Sagols. 17 h 45 Récré A2.

18 h 30 C'est la vie.

18 h 45 Jeu: Des chiffres et des lettres.

19 h 15 Emissions régionales.

19 h 40 Le théâtre de Bouvard.

20 h 35 Fauilleton: Thérèse Humbert. Réal M. Bluwal et J.-C. Grumbert. Avec S. Signoret (troisième épisode).
Un scénario inspiré d'une histoire vraie. Mme Humbert

avait réusti à faire croire, de 1892 à 1902, qu'un mil-lionnaire américain l'avait instituée légataire universelle. Escroquerie, procès... la famille Humbert fait marcher le commerce de luxe parisien mais un journaliste commence à mettre les pieds dans le plat. Un feuil-leton dans la tradition de l'école des Buttes-Chaumont. Une brochette d'acteurs brillants et Simone Signoret est

magnifique.
h 35 Apostrophes.
Magazine littéraire de B. Pivot.
Sur le thème: plutôt pessimistes ou plutôt optimistes?
sont invités: Philippe Alexandre et Roger Priouret
(Marianne et le pot au lait), Michel Cicurel (la France

renaissance). 22 h 55 Journal 23 h 5 Ciné-club (cycle Charlie Chaplin) : Monsieur Verdoux. Film américain de C. Chaplin (1946), avec C. Chaplin,

quand même); Plantu (C'est le goulag!), Caton (De la

M. Correll, A. Roddan, R. Lewis, A. Betz, M. Raye, I. Elsom (v.o. sous-turfe, N. Rediffusion). En France, dans les années 30, un employé de banque réduit au chômage et chargé de famille, prend des perreaux au conunge et charge de jamille, prena des per-sonnalités diverses pour séduire de riches veuves, s'emparer de leurs économies, et les assassiner. Chapilin s'est inspiré de l'affaire Landru pour cette comédie d'humour noir qui est aussi un vloient pamphlet social contre les méthodes d'enrichissement et un règlement de comptes personnel avec le matriarcat et les femmes des ligues de vertu - américaines.

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3

Télévision regionale. Programmes autonomes des douze régions. 19 h 50 Dessin animé : l'Inspecteur Gadget.

Les jeux. 20 h 30 D'accord pas d'accord.

20 h 35 Vendredi : Rencontre avec M. Chaban

Magazine d'information de A. Campuna. Un baron du gaullisme, maire de Bardeaux depas 1947, quatorze ans président de l'Assemblée national. 1941, quatorze ans prestaent de l'Assemblee nament, trois ans premier ministre de Georges Pompléa, Jacques Chaban-Delmas se tient depuis 1981 e a réserve de la République e. Il est interrogé par Ane Gaillard, André Campana, Paul Guilbers du Queillia de Paris et Franz-Ollvier Giesbers, du Nouvel Observe

Vendredi 2 décembre

21 h 45 Journal.

22 h 5 Bleu outre-mer : la Réunion.... longuage.
Emission de Marie Colette. Réal.: C. Landry.
Du rétro-rétro. Colette Landry a ressorti les immet
qu'elle avait filmées il y a trente ans à la Réunion (en y
allait alors en paquebot et les fètes avaient un côté auss
charmant que désuet). On est dans le tourisme de caus
postales mais le plus étrange est peut-être que c'est l'
peu près aussi «rétro» que ce que R.F.O. continue le
nous proposer aujourd'hui.

2 h 5 Bréhado à la comé.

22 h 55 Prélude à la nuit. Symphonie en ut mineur, de Saint-Saëns, pui l'Orchestre philharmonique des pays de Loire, du M. Soustrot, sol. F.-H. Houbart.

FR 3 PARIS ILE-DE-FRANCE 17 h 6 Feuilleton: A skis redoublés,

17 h 30 L'architecture biotique solaire.

17 h 56 Victor Hugo en exiL 18 h 22 Court métrage.

18 h 30 Le monde des médecines différentes (la

migraines) 18 h 56 Dessin animé : Ulysse 31.

Informations. 19 h 15 info régionales

19 h 35 Feuilleton : Rouletabille

#### FRANCE-CULTURE

7 h 2, Matinales : livres d'étrennes.

8 h 32. les faussaires. 8 h 50, Echec an hasard.

9 h 7, La matinée des arts du spectacle.
10 h 45. Le texte et la marge : « La bataille de France avec le colonel Rémy.

11 h 2, Musique: le Danube (et à 13 h 30, 16 h). 12 h 5, Nous tous chacun.

12 h 45, Panorama.

14 h 5, Un livre, des voix : «la Femme sauvage», d 14 h 47. Les après-midi de France-Culture : les int

de l'histoire (Engen Fried, l'homme de Stalins l'ombre de Thorez). h 30, Fessileton : le Centenaire. h. Actualités magazine.

19 h. Actualités magazine.
 19 h 30. Les grandes avenues de la scienca moderne:

20 ₺ La Cappadoce, avec G. Dagron, J.P. Sofia

N. Thierry.

21 h 30, Black and blue: cornets bugles, trompettes.

22 h 30, Nuits magnétiques: les exilés de la vie; femmes et le jazz.

#### FRANCE-MUSIQUE

6 h 2, Musiques du matin.
7 h 10, Coacert : Œuvres de Beethoven par O. Gardos, piano, A. Moglia, violon, E. Peclard, violoncelle.
7 h 45, Le journal de musique.
8 h 12, Magazine.
9 h 2, Le matin des musiciens (Anton Webern) : œuvre de Webern, Bach, Schuhert.
12 h, Actualité brique.

1 35. Jazz s'il vous plant.

1 35. Jazz s'il vous plant.

1 36. Jeunes solistes : œuvres de Krimmer, Mazzut, plant.

1 30. Jeunes solistes : œuvres de Krimmer, Mazzut, plant.

1 Octuor à vent S. Magnolini.

1 Octuor a vent S. Magnohm.

14 h. Equivalences: curvres de Leciair, Bach.

14 h 30, Les enfants d'Orphée.

15 h. D'une oreille l'autre : curvres de Martina, Reba Gottschalk, Stravinski, Mahler, Petrassi, Rimsky Korsakov.

5, Repères contemporains : Georges Aperghis.

18 h. L'impréva. 19 h 5, Studio-Concert : John Bull, par B. Van Asper

h 20, Concert (retransmis de Baden): Schubet Fantaisie « de Schnebel, Concerto pour neul insert ments, de Webern, « Webern variations », de Schnebel Symphonie, op. 21 de Webern, Symphonie inschevée d Schubert par l'Orchestre symphonique de Baden Baden dir. Z. Pesko.

Fréquence de nuit : Feuilleton cum ; 23 h 10, Martial Solal.

les thermales

# 3 Sec. 25 After Lang. Fro motives · my jen gan g 20 mm mil 有限的数据数据

SONA

bananes » avait réu

in the later of the first

::

## 1≠ décembre

Tribun. WELL CO. ++ 高度 を 製造 2mmを対象を M 200mm Atlanta The same safe is a process of the same of FR J PARIS 4 F-OF FPANCE The second of th THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

to the state of th The statement of the st the the Greater averse (Detto ) ! the property of the property o

18 h de Feurleton Housetating FRANCE CULTURE

The second representation of the second seco 15 3 dt. Fredericke specialists And the second s

FRANCE MUSIQUE

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

#### di 2 décembre

the Control of the same of the properties design TO I TO THE WAY WAY SHEET AND AND THE STATE OF An A Sandred Remonto rec M Magania fill brown at North The dust is the many comes that we are the same of The same and the same and the same and Compared to the configuration of the configuration

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

्रिक विकास स्थापना विकास के विकास के अध्यक्षित के अपने कि स्थापना के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त पूर्व के पार्च के प्राप्त के विकास के प्राप्त के प्राप्त के कि प्राप्त के प्

does to green unitied by 22 × 20 Lydelig 9 fe 13845 The second secon

IN I PARIS HE DE FRANCE ううち 東京Wickerton 最高的は1mg/Libes TO A SECRETARY SHOP HAVE

TO BOOK Burfie Hage unt mab. 14 4 II Comministrage tide in 1811 to records due médiacaist délegate "B 4 M Dipapar genorum Wenne 3" RE I TE SERVICE AND THE SERVE

in a 22 houseleston fleumratelle

FRANCE CUITURE

Big & Machadas Communication of Communication (Communication) d a R. F. Spr. and Bertand i je reig i mark den prite die aprilie it THE RESERVE OF SPECIAL PROPERTY OF THE PROPERT

Conservation of Conservation of the Conservati THE PERSON NAMED IN STREET THE . at Tange said. the St. of The Prince Space water in the product of the St. of the Prince of the St. of

the ten of the supplemental on France of these of the promise and the second state of the second sta THE RESIDENCE OF STREET, THE S 13 % Con cranden einemen die in werder mobile

Tall apparent and the second s 2012 E. Acet and May (1911年) ロー・アンドル 2012 - 201 とから magnificant (2017年)

FRAMES, MUSIQUE The state of the s

The state of the second section section of the second section sec  $\tau_{m+1} = \{ x_1, x_1, \dots, x_m \in \mathcal{L}^{m+1} \}$ ரு. ஸ்குத்தின் ரிக**்க**ி

Sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent and the sent

400

t 2---

GREGUIX LES BANS, en Haute Pro-vence : alt. 300 m sous le ciel le plus Section of the Parket State of the Parket Stat AMELIE LES BAINS. En Roussillon The second secon the same and the property of the same security and the same security of The state of the s

alt. 230 m. Station la plus méridionale de France. Latitude de Rome. CAMPO LES BARIS. En peys basque alf. 40 m au climat dout et régulier. Internations gracieuses | hébergement et cyres | à la SOCIETE THERMALE de chaque station et à PARIS : CNAINE THERMALE DU SOLEIL Maison du Thermalisme - 2, avenue de l'Opera 7502 PARIS - Tel. 742.67.91 +

- Mª Jean d'Azémar de Fabrègues, . M. et Mr Jean-Melchior d'Azémar

Naissances

Adoptions

- M. J.-Ph. SAINT-GERAND

et M=, née Amick LAMOUR, bi François et Marie

Anne.

Paris, le 31 octobre 1983.

9

sont beureux d'autoncer la naissance de

- Clément OGUSE-LETANG est né à Chillan (Chili) le 16 octobre 1983. Il est arrivé en France avec ses

parents Huguette et Alain le 26 novembre 1983. 8, rue Pestalezzi,

MICHEL ZÉRAFFA

- Nous apprenous la mort, le 25 novembre, de l'écrivain

Michel ZERAFFA.

[Né en 1918 d'un père algérois et d'une mère provençale, Michel Zéraffa a enseigné au lycée Wichielet et à Mantes, Détaché au C.N.R.S., il a acutione, en 1969, une trèbar de doctorat sur

soutent, en 1905, tate traine en doctors. Sir Les personnages de roman et le romanesque des armées 1920 aux armées 1950 ». Edité chez Kinclaieck, son travell à été repris dans un assai « Roman et Sociaté à PUR, 1971). De Bafzec à Céline, de Lucios à Dos Passos.

- M. et M™ Albert Bich

et leurs enfants, M. et M= Robert Barjon

et leurs enfants, Ma Geneviève Barjon,

et leurs enfants.

M. et Ma Jean Sabaterie

M. et M= François Leproux et leurs enfants, sea enfants et petits-enfants,

Olivier, Charlotte, Edouard, Thom

Clémence, Mathilde et Ophélie,

ses arrière petits enfants, ont la douleur de faire part du décès de

M- Paul BARJON.

nës Christiane Neyret.

survenu le 29 novembre 1983 dans sa

quatre vingt-huisième année. La cérémonie religieuse sora célébrée le lundi 5 décembre, à 13 h 45, dans sa

paroisse, l'église Saint-Ferdinand des Ternes à Paris.

et Marie-Hélène, Abed Packa, Mª Abed, et Feyrial, Les familles Biget, Belot, Charpin,

ont la douleur de faire part du décès de

M\* Nicole BIGET.

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-

- On nous prie d'annoncer le décès

M= Georges CAGNAC, née Elisabeth Barbier, survenu, le 24 novembre 1983, dans sa

Anne et Patrick, Vincent, Armelle, Béatrice, Valérie, Antoine, Marie-Odile

Le service religieux a été célébré, le 29 novembre 1983, dans l'intimité fami-

---- (Publicité) --

**Cures thermales** 

d'hiver au soleil

Trois stations specialisées (RHUMA-TISMES et VOIES RESPIRATOIRES) vous outreus leurs portes pendant les mois-

Yous supporterez mieux la mativalse salson si vous l'agrémentez d'une oure thermale et de détente eu soleil du Midi.

De la part de Thérèse, Charles-Henri, Bernard et Janine, Francis, Jean et Monique

Et de toute la famille.

68, rue des Cévennes,

39, rue des Vignes,

Cagnac, ses beaux-enfants,

75015 Paris.

75016 Paris.

mité à Saint-Vallier-de-Thiey 06400.

27\_ rue Saint-Ferdinand,

M= Jacques Biget,
 M. et M= François Guy

M. et M= Francis Biget

de Fabrègues, M. Antoine d'Azémar de Fabrègues. M. et Mao François d'Azémar de Fabrègues, M. et M= Olivier d'Azémar M. et Mar Pascal d'Azémar

de Fabrègnes, ses fils et belies-filles. Ses dix-neuf petits-enfants, Mª d'Azémar de Fabrègues, SE SCEUL.

font part de la mort accidemelle, à Paris, le 23 novembre 1983, de

Jean d'AZÉMAR de FABRÉGUES, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de saint Grégoire le Grand, ancien directeur de la France catholique,

Ses funérailles out été célébrées, dans l'intimité, en l'église de Gestas

Une messe sera dite à son intention, le mereredi 7 décembre à 17 h 45, en l'église Saint-Germain-des-Prês.

3: rue des Saint-Pères. (Le Monde du 26 novembre.) - M= Jacques Pinet,

Karim et Nathalie. ses enfants, ont la douleur de faire part du décès de

M. Jacques FINET, ingénieur et poète. survenu à Paris le 28 novembre 1983 à

De Balzac à Céline, de Lactos à Dos Passos, Zéraffe étudiait le fiction conane mentineur sociologique, à le suite de Lukacs et de Goldman. Comme critique, it s'est souvent appriné dans « les Lyttres françaises », « l'Observateur », aux « Lettres nouvelles ».

Son œuvre de romancier » été marquée par son passage actifdans le Résistance : « le Temps des rencontres » (1948), auquel Colette donne sa voix au Goncourt, Parri les titres suivants, citons : « le Commerce des hommes », « l'Ecume et le Sel », « les Demiers Sacraments », « les Doublures »...

Comme beaucoup d'auteurs de sa générasnerts », « les Doublures »...
Comme beaucoup d'auteurs de sa généra-tion, Zéreffa a tenté, à l'image de Mahaux et Sartre, de restituer et d'arpliquer, d'un point de vue proche des communistes, l'histoire mouve-mentée où il était insé. Le récit du sabordage de la flotte de Toulon, dans « l'Ecume et le Sal », rappelle l'unanimisme de Dos Pesaos, qui a égé-lement inspiré Sartre.] La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 2 décembre 1983, à 10 h 30, en l'église Saint-Julien-le-Pauvre, rue Saint-Julien-le-Pauvre, Paris-5-, où l'on

75116 Paris.

- M™ Fanny Frydman, son épouse, M. et M<sup>m</sup> Serge et Jacqueline Klugman, ses cufants, Nicolas et Patrick Klugman, as petins-enfants, M. et M™ Abraham Frydman,

ses frère et belle-sœur, M. et M= Léon Dollington ses neveux et nièces. \_ Sa famille et ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

M. Isucher Ber FRYDMAN.

On se réunira à la porte principale du cimetière du Montparnasse, le vendredi 2 décembre 1983, à 14 heures.

Ni fleurs ni couronnes. 74, avenue d'Iéna.

- Le personnel des établisse Fryd a la très grande tristesse de faire part du décès de

M. Isucher Ber FRYDMAN. leur président-directeur général.

23-24, rue Sadi-Carnot, 93 Anhervilliers

- La famille et les amis de

M. Georges V.A. HENRY, chevalier de la Légion d'honneur, ont le grand chagrin de faire part de son

décès, survenu à Paris le 12 novembre 1983. Les obsèques ont en lien en l'église Notre-Dame de la Sallette, le 17 no-

Cet avis tient lien de faire-part. Domicile de la famille, c/o M. et M= J. Vaisy, 7, rue Albert-Gos, CH 1206 Genève.

SDNA LA MAISON DE L'INDE Boutique officielle du Gouvernement de l'Inde

artisanat ancien et actuel

cadeaux rares et exclusifs

STERN · GRAVEVR · depuis 1840

Cartes de visite Invitations Papiers à lettres de prestige pour Sociétés Ateliers et Bureaux : 47, Passage des Panoramas 75002 PARIS

Tel.: 236.94.48 - 508.86.45

- Les élèves de la promotion Louise-Michel » (1982-1984). Les élèves de la promotion « Sofidarité = (1981-1983), Les élèves de la promotion 1983-

1985. La direction et le personnel de l'Ecole nationale d'administration, Ses camarades et amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Franklin LAURENT, élève de l'ENA, promotion « Louise-Michel »,

le 29 novembre 1983, à l'âge de trente-La levée du corps anra lieu au domicile du défunt, 16, rue Jean-Jaurès, 92800 Putcaux, le vendredi 2 décembre

Le service religieux, en l'église de La Fresnaye-au-Sauvage, 61210 Putanges, sera célébre le même jour à 15 heures, suivi de l'inhumation dans le caveau de

 M= Jean Lepage,
 Le docteur et M= Jérôme Lepage, Coralie et Géraldine. M. et M= Bernard Aiac

M. et M= Christophe Lepage et Marie, Et toute sa famille. ont la douleur de faire part du rappel à

M. Jean LEPAGE,

survenu, le 29 novembre 1983, à l'âge

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 3 décembre, à 8 h 30, en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption, 88, rue de l'Assomption, Paris-16.

45, boulevard de Montmorency, 75016 Paris.

- M. et M™ Louis-Joseph Libois, M. et M™ Claude Libois, eurs cufants et petits-enfants, M. et M= Jacques Ferraud, eurs enfants et petits-enfants, La famille Saint-Pierre,

ont la douleur de faire part du décès de

Mª Marguerite LIBOIS,

Les obsèques auront lieu le vendred 2 décembre à Lons-le-Sannier.

- M. Pierre Menanteau. M. et M= Raymond Eches et leur fille, Les docteurs Jean-Pierre

et Yvette Menanteau et leurs fils, Le docteur et Mª Michel Lopez

et leurs enfants, M<sup>is-</sup> Charlotte Vergnes, M<sup>is-</sup> Charlotte Menanteau,

M= Marie-Louise MENANTEAU, née Vergaes, survenu le 24 novembre 1983. Les obsèques ont été célébrées le

28 novembre, en l'église de Pésult

41, rue J.-E.-Voisembert, 92130 Issy-les-Moulineaux.

- M<sup>∞</sup> Michel Meyer, M. et M<sup>∞</sup> Michel Meyer, Caline, Diane, David, Célia, Maya, M. et M= Claude Meyer,

ont la douleur de faire part du décès de

Michel MEYER, surveau à l'âge de soixante-dix-huit ans.

L'inhumation aura lieu le vendredi 2 décembre, à 14 heures, au cimetière du Montparnasse, entrée principale.

56, ree du Four, Paris-6. 24, avenue Matignon, Paris-8. - La Fondation Bena a le regret de faire part du décès de son président

le Père Bernard NORMAND. curé de Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), rappelé subitement à Dieu le mer 30 novembre 1983.

Ses obsèques auront lieu dans sa paroisse, le samedi 3 décembre, à 9 heures.

- On nous prie d'annoncer la mort de

Mª Antonia POTIER, au lycée de jeunes filles d'Arras, officier de l'instruction publique, chevalier de la Légion d'honneur,

décédée le 29 novembre 1983, dans sa

14, rue Chanzy. 62000 Artes.

Nos abonnes, bénéficient d'une réduction sur les insertions du . Carnet du Monde . sont pries de joindre à leur envoi de texte une des dernières bandes pour justifier de cette qualité.

\_ M er M≔ André Rambaud. M. et M= Conway Lloyd Morgan. M= Dominique Rambaud, M. et M= Jean-Marie Rambaud,

ont la douleur de faire part du décès de

M= Mireille RAMBAUD. archiviste paléographe, conservateur honoraire aux Archives nationales. chevalier de la Légion d'honneur

survenu le 25 novembre 1983 dans sa

Les obsèques out eu lieu dans la plus stricte intimité au cimetière du Père-Lachaise.

Cet avis tient lieu de faire-part.

11, rue des Filmins, 92330 Sceaux.

- Meaux Sainte-Maxime. Valence. M= Jacqueline Tilloy, Le docteur et M≈ Philippe Nathan et lour fille, M= Paulette Goloubinow

et sa fille, Les familles Hecquet, Tilloy et

font part du décès de M. Robert TILLOY.

survenu le 30 novembre 1983.

Les obsèques auront lieu le 2 décembre 1983, à 14 h 30, en l'église de Sainte-Menchould (Marne).

Cet avis tient lieu de faire-part. 8, rue Saint-Faron, 77100 Meaux.

 Le directoire du groupe Gilde-meister de Bielefeld (R.F.A.),

Les collaborateurs de la société A.D.M.-Gildemeister, ont le regret de faire part du décès de

> M. Kurt G. WEDDING. gérant de la société A.D.M.-Gildemeister.

année, après une courte maladie. Les obsèques auront lieu le vendred 2 décembre 1983, à Biclefeld (R.F.A.). De la part de la société A.D.M.-

sorvenu, dans sa cinquante-huitième

Rue de l'Acadie, ZAC de Courtabœuf, 91941 Les Ulis.

Remerciements

- M. L. Lobenberg ( Paul Loby .), Et ses cafants, sensibles aux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

M= Georgie LOBENBERG. remercient tous ceux qui se sont associés à leur chagrin.

**Anniversaires** - Nous quittait, il y a un an, le

docteur Geneviève EYRAUD. Une messe sera célébrée à ses inten-tions le dimanche 11 décembre 1983, à 15 h 30, à la chapelle de la Salpêtrière. - Il y a vingt ans disparaissait Pierre Roger VIGNE,

ENA promotion - Europe -1949-1951.

Son souvenir est rappelé à ceux qui

Messes anniversaires

- La messe annuelle à la mémoire - La messe annuelle a la memoire des anciens élèves décédés des Ecoles des mines de Paris, Saint-Etienne et Nancy sera célébrée le dimanche 4 décembre 1983, à 11 h 30, en la chanelle des missions étrangères, 128, rue du Bac, 75006 Paris, par Mgr Vincent, évêque de Bayonne.

- A l'initiative de ses camarades de l'École normale supérieure, De ses collègues de l'université Paris-

Et de ses amis, une messe sera célébrée le lundi 5 décembre, à 18 heures, en l'église Saint-Jacques du Haut-Pas (Paris-5°), à la mémoire de

Auguste ANGLÈS.

Le dimanche 11 décembre 1983, à 12 h 15, messe du dixième anniversaire du rappel à Dieu du

Frère RICARDIEN-MARIF. en la chapelle du monastère de l'Adora-tion, 35, rue Gay-Lussac, Paris-5

(métro Litxembourg).

Ses amis proches et lointains sont invités à s'unir dans la prière et à méditer sur sa sainteté.

 Les legs destinés à Or Ha Hayim (institution de deux mille élèves internes à Buei-Brak, Israël) sont exempts de tous droits de succession. Pour tous renseignements, s'adresser à l'association Or Ha'Hayim, 3, rue Richer, Paris 9. Tel.: 246-48-37, le matin. Demander M. Dahan ou M. Charbit. Documentation spéciale « Legs » sur demande.

Communications diverses

- Entraide. - Pour aider les enfants de familles en difficulté à partir en vacances, l'association Claire Joic organise les samedi 3 décembre (15 heures 20 heures) et dimanche 4 décembre (11 heures - 18 heures) des journées d'amitié en la crypte de l'eglise Sainte-Odile, 2, avenue Stéphane-Mallarmé,

Nombreux comptoirs de vente, buf-fets, jeux et attractions pour les enfants.

Strasbourg propose une préparation à la licence et à la maîtrise en droit canonique. Diplômes nationaux de l'Etat fran-çais (reconnus par l'Eglise), sous forme d'un système combiné de sessions et de cours par correspondance. Reuseignements : secrétariat de l'Institut de droit canonique, 9, place de l'Université,

- - Nuit de l'ESSEC 83 -. L'Ecole

supérieure des sciences économiques et commerciales organise, le vendredi 2 décembre, la - Nuit ESSEC 83 », 1, avenue de la Grande-Ecole, 95000 Cergy-Pontoise. A partir de 19 h 30, Alain Souchon et Odeurs en 19 h 30, Alain Souchon et courus carconcert, avant-première de Monty
Python à Hollywood «, discothèques.
Prix des places: 100 F (80 F étudiants) à retirer à la FNAC ou en télédiants) à retirer à la FNAC ou en télédiants) à l'Ecole: 030-43-69,

thieu, Ahmed Mellouli, Gabriel Mene, Mostéfa Merchi, Jean Morel, Henri Pages, Roger Pedefious, Jean Pencio-lelli, Marcel Renaudin, Jean-Baptiste

Riccini, Joseph Schmitt, Henri Tau-rand, Ma Éliane Trolliet, MM. André

#### Soutenances de thèses

#### DOCTORAT D'ÉTAT

- Université de Bordenux-III, vendredi 2 décembre, à 16 heures, salle Jean-Borde, M. Léontine Dan Dicko-Zafimahova: « Contribution à l'étude ontogénique et cytologique des pollinies et de laticifères de calotropie procera (ait) ait. asclepiadacecs ».

- Université Paris-I (Panthéon-Sorbonne), lundi 5 décembre, à 14 h 30, salle C 22-04, M. Félicien Diafouka:

Démographie de Brazzaville -- Université Paris-II, hundi 5 décembre, à à 18 heures, salle des commiss-sions, M. Mimoun Yachou: - Régime juridique des marchés publics de tra-

## ÉCHECS

Les demi-finales du Tournoi des prétendants

#### SMYSLOV DÉCHAINÉ

Magnifique Smyslov! A soixantedeux ans, l'ancien champion du monde a joué, le mercredi 30 novembre, à Londres, une des plus belles parties de sa longue carrière et, en tout cas, la plus belle des neuf parties disputées jusque-là lors des demi-finale, du Tournoi des préten-

Dans une désense semi-Tarrasch améliorée, Smyslov surprit Ribli au onzième coup avec Dç 2 et le força à réfléchir trente-cinq minutes. Vaine réflexion, qui amena le ieune Hongrois de trente-deux ans à perdre un temps au seizième coup avec Fa 4. A partir de là, c'est la tempête : sacrifices, menaces de mat, combinaisons, Smyslov joue... à la Kasparov et contraint Ribli à abandonner au quarante et unième coup. Après cette cinquième partie le score est de 3 à 2 en faveur de Smysloy.

Le jeudi, reprise attendue de l'autre demi-finale entre Kasparov et Kortchnoï après le renos demandé par le jeune soviétique.

> Blanes: SMYSLOV Noirs : RIBLI

(5º partie) Cf6 22 Fxb6 65 22. Ch5
65 24. gxf3
c5 25. Cxf6
Cxd5 26. d5
Cc6 27. Dh8
F67 26. 756+ Cf3+ 2. CB Cxh6 Dxb2 6. 63 7. Fd3 0-0 29. Txg7+ cxd4 30. d6+ F16 31. Cd5+ h6 32. D×b2 11. De2 Db6 33. Db4+ Td8 34. Tel 13. Fo4 14. C62 R/8 38. T×65 Fb5 39. f4 17. Dh7+

Dxb5 44 fx65+

Cg6 41. Dc4+

## LÉGION D'HONNEUR

19. Fxb5

#### Ministère de la défense

Est élevé à la dignité de grand offi-

M. Jean Louveau

Sont promus commandeurs: MM. René Landrault, Michel Bommolaer. Jean de Bouard. François Guyon; Mme Fany Marette; MM. Jean Mercier, Maurice Piroulas, André Rogerie, Jean Cavacece, Guil-laume Le Verge, Jacques Putinier, An-dré Rausch, Gilbert Wolff, André Issar-

Sout promus officiers: MM. Maurice Bernuchon, Germain Crassous, Roger Dubost, Jean-Louis Grassot, Alfred Hogrel, Clement Lucas, Marius Monteils, André Ackermann, Maurice Albord, Louis Bastian, Louis Bedel, Hubert Belorgey, Jean Boisset, Albert Boul, Adrien Bramoullé, Antoine Burger, Jean Chauveau; Mess Gene-viève Clouet, Andrée Dupont; MM. Etienne Eckert, Maurice Falis-MM. Etienne Eckert, Manrice Fanssard, Robert Froger, Henri Garnier, André Gaule, Jean Gavard, Louis Gerard,
Louis Girod, Roger Guillot; M= Huguette Laurent; MM. Jean Legrand,
Louis Leygue; M= Henriette May, Dominique Mendy, Marcelle Molins, Juliette Molins, Angèle Monestier; MM.
Len Parague, Estere Descente, Albert Jean Papeau, Pierre Perreaut, Albert Plastrier, Marcel Rabjeau; M= Marie-Louise Rambeud; MM. Charles Rollin, Joseph Rombourg, Jean Spitzer-Gaucheler, Oscar Zagula; M= Mar-celle Zelli; MM. Julien Delplanque,

Georges Dejean, Raymond Fournier.

MM. Paul Allessi, Henri Bebengut, Louis Berthelier, Jules Bonfigli, Michel Bracchi, Raymond Chantreau, Louis Charreyron, Antoine Chiari, André Couteau, Louis Demois, Jean-Paul Di-gel, Louis Duretete, Pierre Faedda, Marcel Ferrari, Louis Ferrier, Julien Fleuet, William Gastineau, André Guerton, Lucien Guilouty, Jean Joblin, Pierre Lason, Jacques Larrivée, Jean Leoni, Charles Martinucci, Henri Ma-

Henri Lagardère, Albert Queguiner,

Vidal, Albert Villard, Joseph Zabiegala, Jean Zerbin, Pierre Quinquis, Rémy Aman, Marius Arbez-Gindre; M= Marthe Aumaitre; MM. Marius Aymar, Joseph Beck; M= Blanche Be-noit, Alice Berna, M. Raymond Ber-nard, M= Andrée Bès; MM. André Bessière, Isaia Bettolo, Vincent Bisogno, Félicien Bosuf, Christian Boitelet, Gas-ton Bondier, Florian Bondois, Marcel ton Bondier, Florian Bondois, Marcel Boudé, Marcel Bouquin, André Bouyer, Santo Brenna. Ma Dwojra Bucholc, Lucie Caccia, Marcelle Cacherat, Désirée Calot, MM. François Capelle, Charles Casimir, Ma Denise Cayssac, MM. Ernest Coin, Joseph Comtat, Eugène Corbey, Achille Corboli, André Cunière, Ernest Dalmasso, Hubert Deligne. Plante Demoisson. Ma Hendone Plante Demoisson. forge, Pierre Demoisson, M= Henriette Depaillet; MM. Pierre Dolisy, Albert Dorr, Pierre Dubois, Alfred Ducollet, Maurice Ducrocq, Guy Engelberger, Manuel Fernandez-Perez Bernard Fluzat, Jean-Marie Forest, Paul Francheteau, Fernand François, Marius Frank; M= Elisabeth Fremiot; MM. Camille Gachotte, Roméo Gasparro, Raymond Gay, Lucien Genin, Charles Gervasoni; M= Rachel Gluzmann; MM. Jean Goasguen, René Gri-vel, Thaddaüs Gruchala, Roger Guérin, Robert Houel, Louis Imbert, Paul Ja-main, Joseph Jung, Salomon Kiche-lewski, Joseph Kuhn, Robert Labois, Maurice Laffont, Jacques Laramas; Mª Thérèse Lebrun ; MM. Henri Leclerc, Georges Lemoine, Roger Léon; M= Marguerite Liuzzi; M. Albert Louterbach; M. Xaviera Luttenschlager; MM. Jean Magne, Vincent Maniez di Gioacchino, Jean-Marie Marchal; M= Jacqueline Marnée; MM. Jean Meunier, Lucien Meyer, Henri Mi-chaud, Gilbert Mirabel; M= Jeanne Mougenot; MM. César Nesti, Victor

Oden, Georges Olivier, Laurent

Parc, Marius Pascale, Pierre Pellitero,

Nicolas Pennerad, Antoine Pérez, Georges Perez-Troya, Emile Petit, Mar-

cel Petit, Maurcie Picard, Ernest Pi-chon, Jean Pierret, Julien Pierson, Gaston Pinet.Pierre Pujols; Ma Paulette Renault; MM. Bernard Richard, Marcel Richard, Maurice Riegel, Charles Rinche, René Robert: Ma Adolphine Routard; MM. Jean Sabut, Emile Sadowy; M. Arlette Salameros, Maria Salles: MM. Théodore Schmitt, Gilles Sénéchal, Jean Servenue, Charles Sollmeyer, Henri Soustelle; M= Germaine Steeg: M. Otello Tamanini; M= Gilberte Tamise; MM. Georges Thomas, Emile Tissot, Jean-Pierre Tortiller, Jean-Louis Van Ruyskensvelde, Robert Vansteenkiste, Marcel Vauthier, Moïse Veril, Thomas Vicedo, Roger Vuil-laume, Albert Wolf, Joseph Zimmermann, Paul Zingraff, François Zvonar, Emile de Chillou de Churer, Jules Lerdung, René Robert, Hippolyte Samson, Louis Sinapi, Alfred Stolz, Georges Tessier. René Tiercelet., Joseph Wickert, Paul Morel, Eugene Vincent. Sont promus officiers:

MM. Marcel Baron, Raymond Breha-

met. Emile Brulez, Auguste Cerinsek.

Vincent Cesarini, Georges Chedal, Mar-cel Guette, Maurice Laboure, Raymond

Mathevet, Raymond Mauger, Fernand Moris, Daniel Parisot, Walter Reisch,

Jean Sancerni, Pierre Sigwalt, Jean Teyssier, Emile Zazoun, Man Jacque-

MM. Roger Semence, Louis Vigneron.

line Alexandre, Marguerite Buchet, M. Paul Clauss, M. Esther Ferreyra. MM. Jean Giorgi, Charles Jacquin, Alexandre Lapraye, Dominique Ma-chetto, Gaston Oger. M= Elmy Seille.

Sont nommés chevaliers : MM. Michel Coras, Robert Babillon, M™ Madeleine Billot, épouse Saint-Saēns, MM. Pierre Bretonneau, Régis Chanal. Paul Combedalma, Jean Dupré, Mª Yvonne Gandrey, MM. Rene His, Marcel Jaouen, Georges Joly, Si-mon Juliot, Mª Amélie Kial, MM. Henri Laigle, Jean Matifas, Edmond Parent, Mass Sylviane Pépi, Eugénie Rugani, Simone Souillard. MM. Paul Collette, Paul Lesne, Jacques Barrau, Louis Collin.

Ta Signa" La Signa T.T.C 83,00 98,44 25,00 29,65

56,00

66,42 66,42 66,42

DEMANDES D'EMPLOI 25,00 IMMOBILIER OFFRES D'EMPLOI 

## ANNONCES CLASSEES

47,00 55,74 14,00 16,80 OFFRES D'EMPLOI ..... 42,70 42,70 MAAOBILIER .... AUTOMOBILES .....

#### OFFRES D'EMPLOIS

#### SOCIÉTÉ recherc **PROFESSEUR**

de langue anglaisa ou emande pour donner cours rachniques françaises apportation (financement, assurances...). Env. C.V. s/rif. 9.081 à LENS CONSEIL B.P. 250 VALENS CONSEIL, B.P. 359, 76064 PARIS Cedex 02.

Association CISCOMP-I recharche MONITEURS BENÉVOLES Pour salle ordinateurs, exp. APPLE II e exigée. Adresser C.V. + langage conn à M. CISSÉ, 80, rue de Vitrue 75020 PARIS.

Ville de Versailles recherche : Directeur aves sports exp. solgés Candidature et C.V., au Maire de Versailles.

POUR FILM LONG MÉTRAGE UNE PETITE FILLE de 10 à 12 ans, délurée, b u ciaire, yeux foncés, dépassant pas 7 m 40. Envoyer photo riscente et tour renseignement caractéristique de l'enfant, son adresse et sor téréphone à :

Martine ZEVORT
13, rue Brézin
75014 PARIS.

Société de Conseil en système d'information et en organisatio recherche

#### **CADRE DOCUMENTATION**

- Formation supérieure, solentifique de préférence.
- Bonnes conneissances en technique documentaire.
- 5 à 10 ans d'expérience, capable de prendre en charge une équipe de documentailistes.
- Angleis souheité.
Env. C.V. et prétent. se réf. 18512 à PMP, 39 r. de l'Arcade, 75008 PARIS qui transmettra.

STE DOCUMENTATION TECHNOLIE RÉDACTEUR TECHNIQUE

CONFIRMÉ
Le candidat devra sesurer
le candidat devra sesurer
lencadrament d'une équipe de
leacteurs composée d'ingénieurs at de techniciene
supérieurs supérieurs. Ecrire s/réf. 11.353 à P. U-CHAU, S.A., B.P. 220, 75063 PARIS CEDEX 02 qui transm.

GENUS SYSTÈMES INGÉNIEURS

Logiciel temps réel Splömés et appérimentés su SOLAR, MATRA, 68000....

emplois régionaux

INGENIEUR CONSER. GESTION ORGANISATION REG. ADX-LES-BAINS recherche urgent UN INGÉNIEUR - BATIMENT INSA ou équivalent pr dossient cons., S.O., contr. et coord traveux. Rég. SAVOIES. Dépl pass. Anglais. Ecr. LAFFIN, 73410 Epersy (79) 54-93-01.

NICE
Ecole de français
our étrangers, recherc
PROFESSEUR Parlant anglais, expér. V.I.F. e D.V.V. exigé, plein temps

poste permanent. Ecrire sous le nº 043.198 M

RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris

**Emplois Cadres** 

« EMPLOIS CADRES » est une sélection hebdomadaire des

offres d'emplois destinées aux cadres regroupant les

annonces publiées dans 10 MONTE la semaine écoulée

et une sélection d'annonces du Mcrald Eribune

Chaque mercredi chez votre marchand de journaux, 6

BON DE COMMANDE « Emplois Cadres » numéro :

CODE POSTAL .....VILLE .....

NOMBRE D'EXEMPLAIRES ...... x 7 F (Frais de port inclus) .....

Commande à faire parvenir avec votre règlement au « Monde », Service de la venté au numéro 5, rue des Italiens, 75427 PARIS CEDEX 09.

Vocre commande vous parviendra dans les plus brefs délais

ADRESSE .....

J.F. 26 a., secrétaire-dectylo, bonne présentation, expérience, cherche emploi-secrétarier-acquel. Ecr. s/nº 8.567 le Honde Pub., sentec ANNONCES CLASSEES, 5, rue des Italiens, 75009 Paris. J.F., stano-dactylo compocer

tista, cherche emploi repondent PARIS, région rienne — Tél. : 262-55-58, COLLABORATEUR

DE HAUT NIVEAU Profit : 40 ann. Formetion supér. Esp. : Mighesting-Public. Dir. Filale et Expert. Gestion et Adrn. PME + 100 P transport et. servious. Habitus négoclation internet. Am. let. Maghreb. Sud-Europe. Anglais. + Esp. conn. All. + Ital., ch. ponte actif à resp. de Direction, France ou étransper. Privé ou Public. Ecr. s/nº 6.557 is Monde Pub. Service ANNONCES CLASSEES, 5, nue des Italiens, 75009 Paris.

ASSISTANTE DE DIRECTION

40 ars. Personnelité dynamique. Secrétariat et comprabité, tillet. Travell d'organistion, rigueur administrative, seurances (10 ans d'expérience), sens profond des relations publiques, excellente orésentation. présentation. Ecr. s/nº 6.558 le Monde Pub., service ANNONCES CLASSES. 5, rue des Italiens, 75009 Peris. J.F. 18 a. bec G 3 (techn. comm.), ch. emp. dans serv. comm. (sch-ventes, pub. compabilité). Tél. tous les matins j. 14 h au 920-90-37. Pascale Rainpud, 15, av. de France, 91300 Massy.

DOCTEUR 3º CYCLE arabisent fait tous traveux de traduction et interprétariex donne cours Arabe de l'initiation aux grandes classes connaissances solides du Français et Angleis. Tél. 245-17-60 ou 583-88-95.

#### DEMANDES D'EMPLOIS

J.H. 24 a, Bec, technique F 1, Lic. d'Anglais Cambridge Prof-ciency, sup. pédagogique, 1 an en Grde Bretsgne, connais. All., grde disponibilité, Fech. 1" em-ptel fautra que enseignement

Cherche poste traduction inter prétariet technique tourisme o autre Arabe, Anglas, Français expérience défense nationale Tét.; 728-97-74. Dame employée de bures dactylo, ch. emploi, petit secré tariet Tél. 862-52-82.

Cadre sup. 28 ens. DUT merke-ting mait. économique, 3 ans exp. commerce haut riveau. Eudie ttes propositions comme formateur aux techniques coiles, économiques, niveau terminaie ou Bac. + 2. Tél. sp. 18 h (6) 449-31-58.

33 ans. AGREGE de Martie.
DEA intelligence artificielle, Rcence d'informatique, 3° cycle
d'informatique tréorique en
cours. Ancien normalien ULM
th. posts d'enseignemenent et
recherche en faculté, IUT ou
institut d'enseignement Sup.
Détachement immédiat ou rentrée
84 Batie en de certificanse 84, Paris ou rég, parisienne. Ecrire sous le nº T 043.335 M RÉGIE-PRESSE 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris.

Parts — Région Paris.

Médecin PSYCHIATRE ancien interne Psychiatrique cherche poste plein tps ou mi-tps.

Ecr. s/m 6569 is Mande Pub.,
ANNONCES CLASSES.

capitaux propositions commerciales

**UN FINANCEMENT?** IMMOBILIER COMMERCIAL PERSONNEL EFITRA (1) 261-81-07.

## *L'immobilier*

#### appartements ventes

1° arrdt LES HALLES, gd séj., 2 chbres, entièr, rénové, 3° éc., sud, sec.: 690 000 F. Urgent. Paul GARBOUA 296-10-11. CHATELET, prestation de que

lité, caractère, 2 pièces. 497 000 F. 347-57-07. 4º arrdt

6, BD MORLAND sel imm., tout ravalement sayé, 3º ét., très clair. 2 P., cuis., w.-c., bains, chif, is., w.-c:, bains, 5.000 F, sur place, ve 14 h à 17 heures.

> 5° arrdt RUE DES ÉCOLES, 140 m² fjour + 5 chambres, 2 bain étage, imm. p. de taille, esc GARBI. 567-22-88.

6° arrdt 1 15 m², caract\_ 384-95-10. PROX. SEINE

étage élevé, asc., tra 7° arrdt SUFFREN NEUF

**YUE UNIQUE** jour + chambre derni age, luxueux. 1.100.000 PROMOTIC, 553-14-14.

9º arrdt

NOTRE-DAME-LORETTE 3-4 pièces, imm. ravalé, tolture neuve, 445.000 F LERMS. 355-58-88.

TRUNITÉ 115 m² neuf, salon, salte à m., 2 ctita alme, bourgeois. 900.000 F. 763-70-14 - 763-76-14.

10° arrdt 10 LMITE 9 ARDT 6j. 4 chbres + serv., étage levé, imm. pierre de taille, asc. Pris 1 100 000 F. Paul GARBOUA 29610-11.

11° arrdt

RUE DU CHEMIN YERT leau 5 pièces, immeuble p. de taille, 620.000 F LERMS. 355-58-88.

14° arrdt M° DENFERT, 5, rue Lalande 3° ét., 3 P., cuis., bris, w.c. cave, état neuf, 375.000 f 4° ét., 1 P., as contr. 85.00 S SOLER\_ CALME. 520-13-57

SEGUR. 327-82-40

MONTPARNASSE beau studio out cft, kitchen, bain, excelle placement. 634-13-18,

329, RUE LECOURBE STUDIO, 2, 3, 5 P.

- Samedi de 11 h à 18 h. T. : 575-62-78 ou 557-82-55

Mº BALARD, imm. p. de teik ravalé, fiving + chambre, cu sine, bains, A rafreîchir URGENT. 634-13-18.

17° arrdt WAGRAM

**ATELIER ARTISTE** 3º étage, solell, calme. 1 150 000 F. 567-01-22.

CECOGI CONSTRUIT 53. RUE DU SIMPLON 23 APPTS DE STANDI STUDIO, 2, 3 P., PARK. Studio à partir . . . . 319.100 F 2 P. à partir . . . . 448.000 F 3 P. à partir . . . . . 692.000 F Renseignements : 575-52-78.

1" ÉTAGE SUR RUE RAMEY 3 P., et. 320.000 ( ACOPA. 251-10-60 RUE CHAMPIONNET

II imm. ravalé DUPLEX 1" et
étage. Séjour. cheminée
chambre confort. 57 m².
RMPECC. Px: 425.000 f
A.C.O.P.A. 251-10-60.

PRES RUE ORDENER

n. de atend. 1977, gd 2 p.

ti ctt, 370.000 F.

Immo Marcader. 252-01-82.

MONTMARTRE

PIED-A-TERRE COLUR DE LA BUTTE t cit. refek neut. 119.000 F

MAISONS DUPLEX . 45 et 63 m² à terminer sur cour, jardin. 644-48-44. 2 chbres + DOUBLE LIV. suls., s. de bains, w.-c., 75 m² Px 480.000 F. 524-60-14.

20° arrdt Près NATION, imm. récen grand 2 pièces tout cft, balco solell. 634-13-18.

PELLEPORT, à salsir, 4 p., cuis équipée, loggia, park, 750 000 F. 347-57-07.

78-Yvelines Le VÉSINET résidentiel, part. vd 3 pces, de résidence qualité, rez-de-ch., clair, cave, 10' R.E.R., proc. école, commerce. 976-13-77.

Hauts-de-Seine

NANTERRE UNIVERSITE Face au R.E.R., dans résidence de 4 étages, particulier vend, 1º étage, pl. aud, appt 43 m², 2 pièces, cuisine, salle de bains + w.-c., cave, 16i., vide-ordures sur peller, chauffaço central collectif, anterine télé, certiere de désidence Priv parking de résidence. Prix 250.000 F. Tél. 622-55-63

Val-de-Marne BONNEUIL 94

Particulier vend appartement 5 pièces 94 m², tout confort, à 4 km R.E.R., proximiné bus et commerces. Prix : 370.000 f. Tél. 339-89-21 et 339-78-29. AV. DU CHATEAU, VIN-CENNES BOIS, Mr. R.E.R., imm. piem de t., soleil, calme. SÉJ. + 3 CHAMBRES

cht. centr. individuel, balc. 600.000 FTOUSSI. 372-34-22. immobilier

information ANCIENS, NEUFS DU STUDIO AU 6 PIÈCES SÈLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR. Appeler ou écrire : Centre d'information

LA MAISON DE L'IMMOBILIER 27 bis, avenue de Villiers, 75017 PARIS. T.: 227-44-44.

appartements achats

A.E.I. MONCEAU 267-58-24 RECH. URGENT 2 à 6 P., RIVE DROITE. **GROUPE DORESSAY** 

rech. pour DIPLOMATES APPTS 200 A 300 m² ACHAT OU LOCATION CENTRE et QUEST PARIS 624-93-33.

Ch. 2/3 P. PARIS (accepts travxl paiem. cpt chez notaire 130N, 76 bis. r. André-Lauren 94120 FONTENAY-SS-801. (877-86-54 après 19 h).

Pour profession libérale, l'achète comptant à PARIS è ou 17° appt ou bureau 200 m² environ divisé en 7 pièces. Ecr. BOURDET AVIS, 68, bou-levard de Sébestopol, Parie-3°. SOCIÉTÉ PAIE COMPTANT

ARTISTE CHERCHE ATELIER Paris ou 92. Tél. : 605-99-30.

F. CRUZ - 266-19-00 8, RUE LA BOETIE, 9-Px remes indexées, garantie Etude gratune discrime. Libre Malsons-Laffitte

#### locations non meublées

Paris MP CHATEAU-ROUGE

19° arrdt Lee PARTICULIERS ont dei LOGEMENTS A LOUER. Nombreuses LOCA TIONS garanties disposibles. OFFICE DES LOCATAIRES

Région parisienne SEVRES (près gare) MAGNIFIQUE VILLA Vaste séjour + 4 chibres, étai Impeccable, 1 000 m jardin, 13 000 F. 567-22-88.

demandes

Paris

Rech. locations auprès pptaires PR CADRES ET EMPLOYES IMPORT. STE FRANÇAISE PETROLE rech. Appts routes catégories, Villes. Peris, ben-lieus, 503-97-00, poste 12. Jeune couple cherche studio ou 2 pièces à louer dans les 9 pre-miers arrondissements. Prix maxim, 2 500 F. T. 885-80-42 à partir de 19 h.

(Région parisienne Etude cherche pour CADRES

locations ventes A MAISONS-ALFORT

« LES JARDINS **DES JUILLIOTES »** Ou studio au 5 pièces + bo habitables immédiatement en LOCATION-VENTE

LOCATION-VENTE
Bail 3 are ever promesse vente.
Renseign., visitas aur place,
10, rue du 18-Juin 40.
94700 MAISONS-ALFORT
Téléphone : 378-16-67
(métro : Les Juilioses)
le lundi de 14 h à 18 heures
semed. dimanche, lours fériés nedi, dimenche, jours fé 11 h-13 h et 14 h-18 h. BOUTRQUES OCIL 522-22-22.

particuliers

LILLE 59, per ppteire, 3 ét. 30 poes env., parc planté, ga-rages, caves, dépendances. F. LAMON. (8) 497-60-03.

maisons individuelles

LA CELLE-ST-CLOUD, Bur 700 m² maison plain-pied 150 m², grand living, chemi-née, 3 chbres, 2 barns, 2 w.-c., cusine áquipée, jardin clos, ga-rage. Prix ± 1.400.000 F

pavillons

LEZIGNAN-CORBIÈRE. LEZIGNAN-CORSIERE; mai-son, 4 pièces, 11 confort, 2 jar-dira, 1 garage — 360,000 F. Tél. (heures repas) : 16 (68) 31-42-50, — (heures bureau) : 16 (68) 59-02-30. **PAVILLONS** 

JUSQU'A 120 KM DE PARIS SÉLECTION GRATUITE PAR ORDINATEUR. Appeler ou écrre ; Centre d'information FNAIM de Paris - Re-de-Fr LA MAISON DE L'IMMOBIL 27 bis, avenue de Villien 75017 PARIS. T. : 227-44-4

CHELLES 77 — Vds paviškon sur 800 m², jardin plamé, 2 chbres, séjour double. w.-c., salle de bains couleur. cuisme séquée, chauffage gez, s/sol : burseu, cellier, garsge. Pròx : 560.000 F. 7ét. : 020-21-54 ou 782-30-19. 95 EAUBONNE CENTRE Pav. F 6, remis à neuf, jardin dos.490000F. (3) 964-19-62

#### villas LE VESINET, part. vd ville, dola Rving, 3 chbres, garage, 500 m², 10 m, RER, 1.300.000 F à déb. Tél. 898-12-01, soir. offres

MONTFORT-L'AMAURY Bel. mais. 260 m² + terr. 2000 m², prox. gare. travalus è prévoir. 780 000 F. D.T.I. 555-02-87. p., oft, terrasse, 3 200 charges compr. 251-10-60. maisons

de campagne 148.000 F

Jolie fermette y 3.000 m² Indépendante, tave, eau, dectr., grande pièce commune + 3 à 4 pièces possibles dans grander et dépendances. Perfeit état. AVEC 10.000 CPT

MEURLLY RESIDENTIEL But duplex, 6 gdes pièce TERRASSE, JARDIN STANDING, 704-48-36. fermettes 160 KM PARIS SUD locations 2 fermettes sur 3 000 m² 188.000 F. CREDIT 100 % THYRAULT, 89170 ST-FARGEAU. TGL (85) 74-08-12 — après 20 b. non meublées

propriétés SO KM OUEST près HOUDAN Ravissante ferme transformée liv., 4 chembres. 3 salles de bejns, tout confort, dépen-dances, jardin clos. 2.500 m².

LARGIER. 265-18-83. Sologne, Romorantin, part. vd BELLE MAISON SOLOGNOTE 230 m² habit., séj., 50 m², mezzantine, 5 chiros, pourres, colombages, cheminée, garage

olombages, cheminée, garage voltures, terrain boisé 2 ha. Tél. : (54) 76-08-80.

r. •

~F

1,1

Tel.: (54) 76-08-80.

HOUDIARD, B.P. 83, LAVAL.
Tél. (43) 56-81-80

BAUGE: (49) 8eeu Logis,
18°, 8 Poss, 7 hs.
Région Mt St-Michel, nere
domains 40 hs pour élevage
chevaux, prés, boss, étengs.
Perros-Guirec, sup. Masoir, 18°, 3 mais, envenss
8,000 m².
Mortaix, Chêt. XIX°, perc
6 hs.
Sud 29, manoir ferme,
XVII-, 35 hs, bois, terres.
Ouser, autres potés, dorn.
ex forêts 30 à 300 hs.
Consultez-nous.

25 km Rouen/Dieppe a chaumière rénov. 400 m² hab. 5.000 m² terrain. Prix 580.000 F. T& (35) 70-83-90 et soir (35) 07-48-54.

Maison caractère, 240 m² habi-tables, sur 1,000 m² terrein, hall, saions de 30 m² chacun, bureau, 4 chbres, office, linga-

2-200.000 F. 534-41-75.

78 MESNIL-LE-ROI 2 045 m³. grande fsc. std. arbres, except. (3) 964-19-62

Vd Bord du lac d'Annecy 5.360 m², certif, d'urban, Lo-tissement poss., 220 f le m², 383-72-66, sp. 18 h. VÉSINET

8' R.E.R., terrain 710 m², Agence Durand, 976-18-50 domaines

bureaux

Locations BAIL à céder, tous bure 110 m², rue des Martyrs Paris-9°. 878-68-70. VOTRE SIEGE SOCIAL

locaux commerciaux

Ventes

PANTHEON

les annonces classées

95 EAUBONNE CENTRE
Prestat. de quelité, marbre,
pav. neufs F6, s. de jx, terr.
420 m² st + à part. 890000.
Prêta coms. pose. (3) 964-19-62

Le Monde

sont reçues par téléphone du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures au 296-15-01



· 黄素医疗 (1) 2 1473 (1)

 $\boldsymbol{v}_{p,r,r,s}$ The part of the pa

Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Separate Sep

Markey Carlesonice

AVEC 10 000 CPT

97 / 786 % - 14 mily 20 mily 2

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

demandes

I MITTING LINE

THE LETTERS

· 法有数字字 (1) (1) (1) (1)

And the second second AN - F And M

## LE MONDE IMMOBILIER



A 20 minutes de PARIS en bénéficiant de nos plans de financement \*

1 FORMULE: 3.200 F/MOIS **POUR UN 3 PIÈCES** 

2. FORMULE: Payez moins cher un appartement occupé libérable à court terme

TEL.: 948.18.85



Place de l'Eglise - 92 Saint-Cloud

Le charme de la province aux portes de Paris 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces

Prix exceptionnel

EX.: 4 pièces de 89,10 m² avec balcon de 7,70 m²

890.000 F

Renseignements et vente sur place tous les jours

(1) 505,13.50

ou ufic sivegi 15, avenue de l'Opéra Tel. : 260.30.00

Vous voulez acheter un appartement, un pavillon?

# Interrogez L'ordinateur!

SÉLECTION GRATUITE PARMI 18.000 AFFAIRES A VENDRE A PARIS ET EN RÉGION PARISIENNE (appartements, pavillons, anciens et neufs)

Appeler ou écrire au Centre d'Information FNAIM de Paris Ile-de-France La Maison de l'Immobilier 27 bis, av. de Villiers - 75017 Paris Tél. 227.44.44





LA TRADITION DU BOIS A LA CLUSAZ Hte SAVOIE nos sapins en sont fiers

COTE D'AZUR

Notiendez plus pour récliser voire rève l

Le "CALIFORNIA PARK" à 446 conqui pour voire. Petile résidence de lune sur 2 étages seulement fran ne manque pour couler des jours heareur an soleil : la piscipe, le parc, le calme, la vendure et sur tout la vue mer; entre NICE et CANNES, "LE CALIFORNIA PARK".

Surfice à partir de 285,000 F - 2 pièces à partir de 280,000 F - 2 pièces à partir de 285,000 F - 2 pièces à partir de 280,000 F - 2 pièces à partir de 200,000 F.

Appartement ténoin sur pince. Tél.: (33) 7:30.57 - Renseignements et documentation : 5.300,000 F - SSI CANNES, 5.300,000 F - SSI CANNES, 5.300,000 F - SSI CANNES, 5.305,59. COTE D'AZUR

SAINT-PAUL-DE-VENCE:

LA CLUSAZ

IMMOBILIER

## **PARIS A 500 MÈTRES**

AU MÉTRO CORENTIN CELTON (ligne 12 - Mairie d'Issy)

Réservez votre appartement maintenant avec 5% à prix ferme et définitif solde, uniquement à la remise des clefs

Résidence standing : LE CASSIOPÉE Studios-2-3-4 pièces terrasses balcons

locaux professionnels

LIVRAISONS ECHELONINÉES DE DÉCEMBRE 83 A AVRIL 84 copra

Appartement décoré Tél. (1) 557.84.65

33 rue Ernest Renon - Issy les Moulineoux ouvert : lundi mardi jeudi vendredi de 14 h à 19 h samedi de 11 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h



100% de crédit possible prêt conventionné
7 790 F le m² moyen habitable\*

• des 3 et 4 pièces disponibles une cuisine équipée deux parkings
un cellier en plus (pour certains 4 pièces)

qui fait mieux aujourd'hui?

Frais d'enregistrement à notre charge

Attention nous garantissons tous ces avantages uniquement jusqu'au 31 décembre 1983

une promotion exceptionnelle! appelez dès aujourd'hui

586.47.24 ou 354.09.81 4 et venez découvrir l'appartement HELSINKI 66, overue d'Ivry, 75013 PARIS

ouvert 7 jours sur 7de 14h à 19h.

HZ 🚱



la mer. la plage, les piscines...
le dormir les ienèires ouveries sur le parc floral!





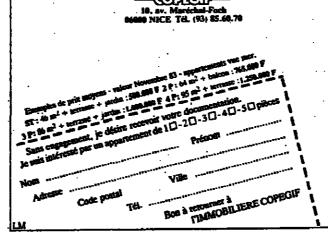

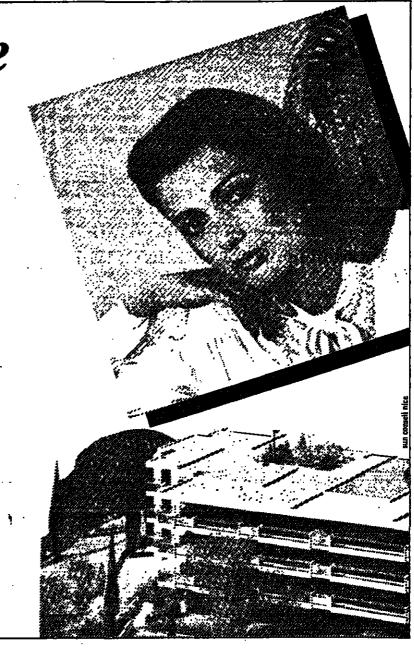

Pour tous renseignements concernant cette rubrique : RÉGIE-PRESSE, M™ P. BALAGUER, tél.233-89-55.

ionces classées Monde es par téléphone ∄ au vendredi houres à 18 heures 296-15-01

## INFORMATIONS « SERVICES »

#### MÉTÉOROLOGIE

volution probable du temps en France entre le jeudi 1= décembre à 0 heure et le vendredi 2 décembre à minuit.

Les hautes pressions de l'Europe du Nord se décalent vers la France. Toute l'Europe occidentale aura, vendredi, des ms anticycloniques. De l'air très froid descendra de Scandin l'Allemagne, débordant sur nos régions

vendradi, toutes les régions côtières de l'Arlantique et de la Méditerranée seront épargnées par les gelées. Ailleurs.

2 à - 4 degrés, et même - 8 à - 9 degrés entre les Vosges et le Jura. Beau temps bien ensoleillé dès le matin, senlement quelques bancs de brouillard en Aquitaine et une faible menace d'ondées sur l'est de la Corse.

En cours de journée temps sec et

En cours de journée, temps sec et nsoleillé en toutes régions, mais assez frais: 12 à 14 degrés sur les côtes océa-niques et méditerranéennes; 7 à de 4 à 6 degrés dans l'est des Vosges au

Le vent d'Est à Nord-Est sera irrégu-

La pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était à Paris le le décembre à 7 heures de 1035,7 milli-bars, soit 776,8 millimètres de mercure. Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 29 novembre; le second, le minimum de la nuit du 29 au 30 novembre): Ajaccio, 17 et 9 degrés; Biarritz, 14 et 8; Bordeaux, 14 et 3;

**POUR AIDER** L'ARMÉE

**DU SALUT** dans son travail de rénsenton sociale, donnez meubles, vêtements, appareils de chauffage, eclarage, radio, lures et tous objets encore utilisables ou réparables... leur camon viendra a votre domic **APPELEZ: 583,54.40** 



Bourges, 10 et 0; Brest, 12 et 6; Caen, 12 et 1; Cherbourg, 11 et 3; Clermont-Ferrand, 8 et -1; Dijon, 8 et -1; Grenoble, 11 et 2; Lille, 8 et -2; Lyon, 9 et -1; Marseille-Marignane, 13 et 1; Nancy, 7 et -5; Nantes, 13 et 3; Nice-Côte d'Azur, 17 et 5; Paris-Le Bourget, 8 et -1; Pan, 14 et 6; Perpignan, 18 et -1; Pan, 15 et -1; Pan, 18 et -1; Pan, 14 et 6; Perpignan, 18 et -1; Pan, 14 et -1; Pan, 14 et -1; Pan, 14 et -1; Pan, 15 et -1; Pa 9; Rennes, 11 et 3; Strasbourg, 7 et -2; Tours, 11 et 0; Toulouse, 13 et 1; Pointe-à-Pitre, 29 et 20.

Températures relevées à l'êtranger : Alger, 22 et 7; Amsterdam, 7 et -3; Athènes, 13 et 5; Berlin, 2 et -1; Bonn, 6 et -7: Rouxelles 7 et -2: Le Caire. 25 et 18; îles Canaries, 22 et 15; Copenhague, -1 et -10: Dakar, 33 et 20; Djerba, 19 et 11: Genève, 8 et 1; Jérusalem, 22 et 10; Lisbonne, 19 et 12; Londres, 8 et 2; Luxembourg, 5 et -5; Madrid, 17 et 2; Moscou, -5 et - 9; Nairobi, 25 et 13; New-York, 8 et 3; Palma-de-Majorque, 19 et 5; Rome, 18 et 6; Stockholm, -4 et -10; Tozeur. 23 et 12; Tunis, 18 et 13.

(Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)



PRÉVISIONS POUR LE 2 DÉCEMBRE A 0 HEURE (G.M.T.)



## OFFICIERS MINISTÉRIELS

## et ventes par adjudication



Vte s/sais, imm. Pal. de Just. BOBIGNY, MARDI 13 DÉCEMBRE 1983, 13 h 30 UN PAVILLON à PIERREFITTE (93)

6, passage Grabouillet av. gar., s/terr. cont. au soi 113 m² MISE A PRIX : 50 000 FRANCS S'adresser : Mª BETHOUT et LEOPOLD-COUTURIER, avoc. associés, 14, r. d'Anjou, PARIS-8. 265-92-75. Ts avoc. pr. Tr. Gde Inst. Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil. Sur les lieux pour visiter.

Vente au Palais de Justice de PARIS le JEUDI 15 DÉCEMBRE 1983, à 14 h

1) 152-154, bd Saint-Germain, PARIS-G. APPART, CAVE 2) 4, r. Bourbon-le-Château, PARIS-6º

BOUTIQUE + APPARTEMENT «3 CAVES MISE A PRIX: 100.000 F. CHAQUE LOT S'adr. à Me BARROT UTUDJIAN, Avocat à Paris aux Grande Instance Paris, Bobigny, Créteil et Nauterre

ente sur saisie immobilière au Palais de Justice de BOBIGNY LE MARDI 13 DÉCEMBRE 1983 à 13 h 30. En 🙉 lot.

**UN APPARTEMENT à BONDY (93)** au 2º étage, 2º porte à droite à la sortie de l'ascenseur, comprenant entrée, salle de séjour, 3 ch., cuis., s.d.bains, w.c., placards. Au r.d.ch. accessible pr un couloir situé pte à droite de le hall d'entrée : une cave nº 4 ; au sous-sol un empl. nº 5 pour une voiture automobile, dans un immeuble sis

129, avenue Carnot et 27, rue Édouard-Vaillant MISE A PRIX: 180 000 FRANCS S'adresser pr rens. à la S.C.P. SCHMIDT, DAVID, DUFFOUR, avocats au barreau, demenrant à PARIS-17: 76, av. de Wagram. Tel.: 766-16-69 du lundi au vendredi, entre 14 heures et 16 heures. Sur les lieux pour visiter.

Vente au Palais de Justice à Bobigny, mardi 13 déc. 1983, à 13 h 30 EN UN LOT UN APPARTEMENT à ROMAINVILLE (93)

4, 6, 22, rue des Fontaines et 22 à 34, avenue Lénine Bal D, escalier unique, au 10° ét. gche, de 4 pièces, cuisine UNE CAVE au sous-sol et EMPLACEMENT de GARAGE MISE A PRIX: 100 000 F

pour tous rens. à M<sup>+</sup> Gabriel BLIAH, avocat à Paris (1=). 43, rue de Richelieu. Tél.: 296-29-32 – 296-03.74.

Vente sur licitation au Palais de Justice de NANTERRE, le MERCREDI 14 DÉCEMBRE 1983, à 14 heures. En un seul lot. UNE PROPRIÉTÉ à MEUDON

(Hauts-de-Scine)
Allée des Sureaux, numéro 5
ant : UN PAVILLON d'habitation de 3 pièces, cuisine, terrain, le tout
d'une contenance de 278 mètres carrés environ. MISE A PRIX: 240 000 FRANCS avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchère. LIBRE DE LOCATION mais OCCUPÉ. Pr rens. s'adress. à M° M.L. DAVID-LAUSSINOTTE, avocat, à PARIS-16-.

33, av. Georges-Mandel. Tél. : 704-49-28. Au greffe des Crièes du T.G.I de NANTERRE où le cahier des charges est déposé. Sur lieux pour visiter

Vente sur saisie immobilière au Palais de Justice de Créteil le joudi 15 décembre 1983 à 9 à 30
PROPRIÉTÉ à CHAMPIGNY-S.-MARNE

(Val-de-Marne)
comprenant : MAISON D'HABITATION élevée sur caves d'un rez-de-chaussée
de 2 pièces cuis, et d'un 1= ét. de 2 chambres, grenier au-dessus couvert en tuiles. Jardin autour Contenance de 7 ares 6 centiare

rue Engène-Courel, nº 25.

MISE A PRIX: 200 000 FRANCS.

S'ad. pr 15 rens. à M° François INBONA de la S.C.P. MORRIS LUCAS INBONA, Sté d'avocats, 4, av. Sully-Prudhomme à Paris-7s. Tél.: 555-74-06.

Vente sur saisie immobilière au Palais de Justice D'ÉVRY (91) Rue des Mazières, le MARDI 13 DÉCEMBRE 1983, à 14 beures

#### APPARTEMENT av. PARKING (Lot 28 et 50) - Boulevard Ambroise-Croizat à CORBEIL-ESSONNES (91

MISE A PRIX: 185.000 FRANCS Cons. préalable pour eurichir - S'adr. pour rens. à Me TRUXILLO & AKOUN, Avocats assistants à EVRY (91), 4, bd de l'Europe. Tél.: 079-39-45
Visite sur place - Immeuble occupé par les propriétaires.

Cabinet de Mª André BENAYOUN, avocat, 53, rue du Gal-Leclerc, 94000 CRÉTEIL. LE JEUDI 15 DÉCEMBRE 1983, à 9 h 30, en UN SEUL LOT: APPARTEMENT LIBRE DE 5 PIÈCES

à CRÉTEIL (94), 78, bd John-Kennedy MISE A PRIX: 221 000 FRANCS S'adresser pour tous rens. à : 1) Mº BENAYOUN, avocat. Tel. : 899-81-37, 899-52-60; 2) Au greffe du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL; 3) Et sur les lieux pour visiter.

Vente sur saisie immobilière, au Palais de Justice à Pari E 1983. å 14 UN APPARTEMENT - 148, rue du Fg-St-Denis et 25, rue d'Alsace - PARIS (10°) pièces, cuis. au 2º ét. escal. 2, bât. A - Cave ds Bât. B

MISE A PRIX: 200 000 F S'adr. Mª GASTINEAU, MALANGEAU, BOITTELLE-COUSSAU, avocats assoc., 29, rue des Pyramides, Paris (1º). Tél.: 260-46-79. Ts avocats pr Trib. Gde Inst. Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil. S/Lieux pr visit.

Vente s/saisie Palais Justice PONTOISE (95), 15 DEC. 1983 à 14 h APPART. à CERGY (95) - M. à Px: 100 000 F

11, CHATEAU LES BRULOIRS - 4 pièces princ. et PARKING
Consign. pour enchérir 25.000 F (chèque certifié banque). Renseign.

Me BUISSON, avocat, T. 032-31-62 à PONTOISE (95)

Vente Palais Justice CRÉTEIL, JEUDI 15 DÉCEMBRE 1983, 9 h 38, PROP<sup>®</sup> CRÉTEIL (94) 2, av. MARIE-AMÉLIE M. à Px 1 331 000 F S'ad M' ARNAUD-FELLOUS 27, rue de Fleurus. M. BOISSEL, avocat, Paris, 14, rue Sainté-Anne.
M. CHARTON-CAILLIERE, avocat, Saint-Maur (94), 100, bd de Créteil.
A tous avocats près Trib. Gde Inst. PARIS, BOBIGNY, CRETEIL,
NANTERRE. Et sur les lieux pour visiter.

VENTE sur saisie immobilière, au Palais de Justice à CRÉTEIL le JEUDI 15 DÉCEMBRE 1983, à 9 h 30 – EN UN LOT Un Appartement en Duplex de 5 Pces Princip. 6, avenue GAMBETTA - VITRY-sur-SEINE (94)

MISE A PRIX: 400 000 F S'adr. Mª GASTINEAU, MALANGEAU, BOITTELLE-COUSSEAU, avocats assoc. à PARIS (1\*), 29, rue des Pyramides
Tél.: 260-46-79 — Ts avocats
pr. Trib. Gde Instance, Paris, Bobigny, Nanterre, Créteil — Sur lieux pour visit.

VENTE sur LICITATION, au Palais de Justice de PARIS, le LUNDI 19 DÉCEMBRE 1983, à 14 h — EN UN LOT Une Propriété à PORT-NAVALO, Cne d'ARZON (Morbihan), dite Le Rohu - 3, rue de la Douane prenant une MAISON à usage HABIT. et terrain sur lequel elle est édifiée, le tout d'une CONTENANCE de 9 a 83 ca, cadast. secteur AE, n° 32 MISE A PRIX: 250 000 F

a M. GONDINET Guy, avocat, ancien avoué, 18, rue Blanch PARIS 75009 - Tél.: 874-64-99 - 874-69-97

MOTS CROISES PROBLÈME Nº 3593

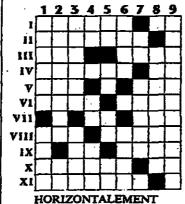

L Complice non affranchie d'un artiste capillaire. Valeur-refuge. -II. Le fait d'être partagée n'enlève. rien à sa solidité. — III. Tige hébrai-que d'un arbre généalogique. De-vient parfois utile au moment où l'on s'en débarrasse. - IV. Arme de traits. Valeur au bridge. - V. Place du canton ou place d'armes. Façon de taper dans la caisse. - VI. Caractère difficile. Poil qui devient rasoir quand on le double. ~ VII. Traditions. Abréviation abréviative. – VIII. Accessoire de palan. Poète germain ayant chanté le pacifisme. IX. Saint qui connaît encore bien des croix. Nourrisson de Polymnie.

\* 1. Jeune homme parfois aussi boutonneux que son homonyme, Erra dans un monde extra-terrestre.

— 2. Système de fermeture automatique. Est souvent l'objet de distractions -. - 3. Ajoute à l'inconfort de celui qui se troque déjà sur le sable. Source d'eau claire. - 4. Privatif. Participe passé. Ceinture on raban - 5. Negation Autant d'actif que de passif. Participe. Note exprimant une satisfaction mitigée -6. Président-directeur général d'une soufflerie. Pouls que le coureur cherche à gagner. - 7. Négation Le faux ne vaut rien, le vrai n'a pas de prix. - 8. Etat redouté des commères. - 9. Imitent Anastasie, Dupuytren ou Vanben.

VERTICALEMENT

#### Solution du problème nº 3592

Horizontalement ... I. Ecarlate. - II. Norost. Me. -III. Dieu. Obit. - IV. Insinuer. -V. Lits. - VI. Asile. Tab. -VII. Décoit. - VIII. Cri. ENA. -IX. Huon. Dime. - X. Mégères. -XI. Suc. Osées.

**Verticalement** Endimanchés. - 2. Cois. Ru. -Arès. Idiome. - 4. Rouille. Na. -5. Li. Nièce, Go. - 6. Atout. Oades. - 7. Bestiaire. - 8. Emir. Ut. Mée. - 9, Et. Ob. Mess.

GUY BROUTY.

#### PARIS EN VISITES

X. Un fort parmi les forts. Prépo-

sition. – XI. Se mit en vedette à

Cannes.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE « Napoléon aux Invalides racomé aux

jennes », 14 h 30, cour d'honneur, Mª Brossais. «L'Institut de France ». 15 heures. 23, quai Conti, M= Legrégeois (Caisse nationale des monuments historiques).

Initiations aux civilisations andines », 14 heures, Musée de l'homme (les Amis de l'histoire).

 10 000 ans d'art syrien », 10 à 30,
 Petit Palais, D. Bouchard. « Chez un grand restaurateur de meubles », 15 heures, église Saint-Julien-le-Pauvre (Connaissance d'ici et

« Hôrel Potocki », 15 heures, 27, ave aue Friedland, M™ Ferrand. « La Cour des comptes », 10 heures 13, rue Cambon, M= Hauller.

« Hôtel Crillon », 15 heures, 10, place

CONFÉRENCE : 15 heures, 191, rue Saint-Jacques, F. Doumenge : « L'explortation des res-sources minérales des océans » (Ass. de gréographes français),

JOURNAL OFFICIEL-"Sont publiés au Journal officiel du jeudi le décembre :

DES DÉCRETS · Fixant pour certains départements ou arrondissements la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.6 du livre des procédures fiscales, relatif aux procédures applicables en matière d'imposition

• Pris en application de la loi du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés.

DES ARRÊTÉS • Relatif aux prêts spéciaux à

moyen terme pour les agriculteurs sinistrés en 1983. • Relatif au nombrecd'élèves à admettre dans chacune des carrières auxquelles prépare l'École nationale d'administration et à la répartition des postes offerts entre les deux voies d'études et de classement pour

15 heures, 36, rue des Matharins, J.-P. Péroncel-Hugoz : « Le radeau de Mahomet », P. Charlot : « La baneille ilosophique au dix-buitième siècle», B. Voisin : - Le nouvezu projet de réforme de la presse - (Nouveau

TOURISME

UNE ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU T.C.F. Face aux menaces de dislocation qui pesent sur le Touring Club de France (le Monde du 19 novembre), des sociétaires viennant de créer une Association de sauvegarde du T.C.F. (10, rue de Viliers, 92300 Levaliois) qui a pour but de maintenir les activités associatives du T.C.F., de préserver son intégrafité et son éthique, d'assurer la détense de son nom et de préserver les intérêts de ses sociétaires. Elle invite d'ores et déjà sympathisants et amis du Touring à assister au cinquième cala du diaporama touristique qui aura lieu au Centre Chaillot-Galfiera (28, avenue George-V, 75008 Paris), le 3 décembre.

\* Renseignements et résertetions auprès de M. Dahyot. Tél.: 878-39-06.

AU CLAIR DE LUNE. -- Marche et rêve... C'est ce que propose, chaque année, le groupe montagnant roannais, entre Roanne et Thiers (56 kilomètres), aux amateurs de marche nocturne. Le départ est tée depuis 1925, date de la première édition d'une épreuve qui ne donne lieu à aucun classement Deux mille personnes sont attandues dens la nuit du samedi 3 au dimanche 4 décembre. Huit dubs de la région parisienne conduisent leurs adhérents à cette marche à la lanteme entrecoupée de ravitallements parfumés aux senteurs de soupe aux choux. Une marche de plaisir, sauf pour ceux qui affrontent la distance sans un sérieux antraïnement.

★ Groupe montagnard resusais 12, avenue de Paris, 42300 Romme.

|                   | rie nation                                   |                                           |                         |                                           | LLETS ENTIERS                         |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|                   | ANCHE                                        | TLRACE Nº 76                              | SAINT<br>BHEFORM OK. UK | E_CATI                                    | HERINE                                |  |  |  |  |
| TERMI-<br>NAISONS | FINALES ET                                   | SOMMES<br>A PAYER                         | TERMI-<br>NAISONS       | FINALES ET<br>NUMEROS                     | SOMMES<br>A PAYER                     |  |  |  |  |
| 1                 | 091<br>121<br>431                            | F. 500<br>500<br>500                      | 5                       | 78 165<br>181 295                         | F.<br>10 000<br>1 000 000             |  |  |  |  |
| 2                 | 365 301<br>2<br>102<br>58 802                | 190<br>600<br>10 100                      | 6                       | 6<br>76<br>966<br>64 246<br>82 346        | 100<br>200<br>600<br>19 100<br>16 160 |  |  |  |  |
| 3                 | 63<br>613<br>861<br>8 933 2                  | 200<br>920<br>700<br>2 900<br>10 200      | 7                       | 937<br>387<br>587<br>4 347                | 500<br>500<br>500<br>2.600            |  |  |  |  |
| 4                 | 96 973<br>24<br>314<br>764<br>5 764<br>6 494 | 200<br>500<br>500<br>2 500<br>2 500       | 8                       | 08<br>048<br>078<br>548<br>5 128<br>5 368 | 200<br>500<br>600<br>920<br>2,080     |  |  |  |  |
|                   | 10 374<br>15                                 | 10 000<br>200                             | 9                       | 389<br>55 368                             | 10 500                                |  |  |  |  |
| 5                 | 095<br>8 375<br>8 395<br>9 385<br>06 085     | 2 000<br>2 000<br>2 000<br>2 000<br>2 000 | 0                       | 350<br>780<br>930<br>1 930<br>56 510      | 2 500<br>10 Gib                       |  |  |  |  |

NUMERO COMPLEMENTAIRE 28

MAISPORTS

14.0

32

ومستعصور

الراستين

.....

\_\_\_\_

2 (3.17 \*\*

g, tr. in

**=**≥: -;. .

2.

Service Comments

. .

75411

State of the

francis - - - - - -

\$ C = 5

: : :<u>:::</u>:--...

ويواران تسمع

٠. نځ

4 / 1000

٠٠٠ نستور

MITS ET CHIFFRES

A Company of the Source of

ga S. Stad To vice

Park ....

Sec. 225.50

40 m

E. C.

ETERS 1 SE ET 1861 De 1961 AN

y Mones

La batalile pour l'averse de la batellene est enquere

Berlin St. St. St. St. Co.

sur l'entree de l'Espaque et de

Service Control of the Control of th

Control of the second of the s

projection on the content to the

Thetelogie - Studie

Andrew Salar Commence of the Salar

Agreement and a contract profession of the contract of the con

ego (desert sur et l'arry 24)

the Doc to be a factor

COMME COME PARTIES AND THE PERSON

Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Continue de la Contin

The flatter of Miles

the enterprise a commen

Wassiam is take to process

at da pirranta lungo congre

Company of the state of the sta

THE RESIDENCE OF THE

game de la equerer a rolle que

. இன்ற இன்ற து. (2----- 15g c

# Between the contracts

feine aufere de 51 feren in 276-24-64

TRAFF - NORTH SECURITY (CONTRACT)

सिक्**यां विश्वतिक स**्था । स्टब्स्ट १८ स्थिती

regregation to the control of the

· 特奇 建筑量标题的图1 (2011) 1970年

enterior and control of the first of

trace a trace to the life that

nga daguya 1902) ilinin un kibi

大田 かいっきゃんごう かいちゅうせい

Date Past parallel 100 179

digentifate is not in the earlie Contracted & Burney to the self-

THE STREET STREET, STREET

were address to the or to the

to decide the section of the Park

Service of the party of the service 
and the second of the second of the second

feet le réstance du la 185

the Company of the Company of Company

Ter premme de Parrie 4. igl. Kanne

فأميها أفيها الأبارا ومعها

CHE DE LA SAINTE.CATHERINE

TO THE POTENTIAL PROPERTY OF THE PARTY OF TH

22 39 44

a staticounters and 28

AD DEATH OF FEMALE - WHITE

Dates all some him

Charles and the charles and the charles are the charles and the charles are the charles and the charles are th

The transport of the state of t

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

The second secon

ASSOCIATION FOR

FAUNT CARRY THE PROPERTY OF TH

SAME IN CHECKMENT

And the second of the second o

Partie Carlo Carlo Marie Marie

医糖尿溶性 机静脉之体 电气

Bergen Der gegen auf er feine

THE PERSON NAMED IN

But the second of the second o

विकास स्थापित । विकास स्थापित स्थापित ।

THE PARTY OF THE PARTY.

TO SERVICE AND A STREET OF THE PERSON

Professional Control of the second

Setting-13 Tage 12 Tage 14.

Fire the Transporter

the profession of the way

Charles of Georges, SC House

Annual Control of the 
and the section of the sec

the see authorities, and was

tippi grafitara gampyy.

والمريبية ينته بجاميح سخفيته ويجهبها

ينهار ويهونها لأنجه بريعهم

र्वे केराइंग्लिक इस सम्बद्धि ।

and the state of the second

and the second

Francisco de la secono de la

gradie execute her in the Phil

் சிர்கண் உருந்த இருந்து

क्षांत्र विकास विकास द

AN ENGINEERS

毎、強高等の関われない。こ

**医电影影響 弹性物**点点

A A CAR MANAGEMENT

erriche destate des deutsche d

स् इत् । १५ जन्म स्थापन

ಾರ್ಡ್

tend day subdayerye be to

to the supplier of the state of

The region of the law reserve.

15. 10. 1

THE CONTRACT OF SECTION SECTIO

EN VISITES -

The state of the state of the state of

MANIFESTATION AVANT LE CONSEIL EUROPÉEN D'ATHÈNES

De notre correspondant

#### M. François Guillaume réclame un référendum sur l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la Communauté

Montpellier. - Sous une large banderole, «Oui à l'Europe, non à l'élargissement /». M. François.
Guillaume a répondu à l'attente de deux milie à trois mille responsables professionnels, aux cadres syndicaux venus au parc des expositions de Montpellier l'entendre exprimer leur désaccord avec la politique agricole européenne. Le président national de la F.N.S.E.A. a proposé un référendum sur l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la Communauté en faisant référence à celui one faisant référence à celui que M. Georges Pompidou avait proposé aux Français en avril 1972 sur l'ouverture à la Grande-Bretagne, au Danemark, à l'Irlande et à la Nor-

M. Guillaume foulait en Languedoc-Roussillon une terre bien préparée pour recevoir sa parole. L'agitation est vive dans les milieux agricoles. Récemment, une délégation conduite par M. Robert Capdeville, président du conseil régional, réunissant toutes les ten-dances politiques et économiques de l'établissement public régional, s'est rendue à Bruxelles. Une deuxième mission en tout point analogue doit aller à Madrid les 20 et 21 décembre et devrait avoir un entretien avec M. Felipe Gonzalez. M. Jean

Guidoni, député de Narbonne, à tout élargissement de la Commu-France à Madrid, participe luimême à la préparation du voyage.

L'importance de ces missions n'est pas mise en doute mais elles n'ont pas sensiblement apaisé le sentiment d'hostilité à l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la Communauté suropéenne, entrée qui, selon M. Jean-Claude Bousquet, président de la SAFER du Languedoc-Roussillon, représente • un danger mortel pour le Midi et n'apporte rien, bien au contraire, aux autres producteurs ».

Dans ce climat d'inquiétude sur l'avenir, la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles Alpes-Méditerranée présidée par M. Gilles Labadie, des Pyrénées-Orientales, n'a pas en de peine à convaincre M. François Guillaume de rassembler à Montpellier les représentants agricoles de 33 départements du midi de la France, des Alpes maritimes à la Gironde - soutenus par une délégation bretonne, bannière déployée, venue exprimer sa solidarité - et d'ouvrir en Languedoc-Roussillon la campagne d'opposition

actuellement ambassadeur de nauté. « La menace qui pèse sur cette région est la plus grave, et les producteurs sont sans doute encore plus inquiers ici qu'ailleurs », a déclaré dès son arrivée le président national de la F.N.S.E.A., qui estime de surcroît que les agricul-teurs espagnols eux-mêmes n'ont pas, à terme, intérêt à cet élargissement. En revanche, M. Guillaume n'est pas hostile à d'autres formules, notamment le contrat d'association.

Son propos, qu'il veut - empreint de sérénité », va au-delà du monde agricole. « Je m'inquiète, dit-il, pour le textile comme pour les chantiers navals. » En fait, pour lui, c'est le sens même de la Communauté qui est remis en cause. - Il faut préserver, ajouto-t-il, l'idéal ayant animé les six pays qui se sont lancés les premiers dans cette entité européenne et qui ne doivent pas le per-dre dans un projet irréalisable. Les menaces sont telles qu'elles représentent une remise en cause de la politique agricole commune. -

#### **«** Un certain machiavélisme »

Pour ses promoteurs, le rassem-blement de Montpellier montre la voie aux diverses manifestations qui, à la fin de cette semaine, se dérouleront à l'initiative du département. En Languedoc-Roussillon, le MODEF souhaite une mobilisation générale, le droit de descendre au Perthus, à la frontière espagnole, et le comité régional d'action viticole entend manifester le 13 décembre à Strasbourg. A Perpignan, l'ensemble des organisations professionnelles de l'agriculture aux travaux

publics, appellent à une manifestation unitaire vendredi 2 décembre, à 16 heures, autour de la préfecture.

Le meeting de Montpellier, dans cette ambiance, a été chaleureux. Mais il fut sans excès. Visant l'Angleterre, M. Guillaume voit chez quelques membres du Marché commun un certain machiavélisme à accepter des pays nouveaux sans doter la Communauté des moyens financiers dont elle a

Il reconnaît que les agriculteurs sont minoritaires dans leur action : Cela ne veut pas dire, réplique-t-il, que les différents partenaires aient bien analysé les conséquences d'un élargissement motivé par des raisons politiques. • Il attend de M. Mitterrand à Athènes • beaucoup de sermeté et des décisions

« Je ne doute pas, avait-il dit, que les pouvoirs publics en appellent à un référendum comme ce fut le cas pour l'Angleterre ., phrase qui fut saluée par une longue vague d'applaudissements. Il souhaiterait une question simple et claire ne reposant que sur des critères économiones.

Enfin M. Guillaume a affirmé son opposition « à la mise en place de quotas limitatifs, car seul l'accrois-sement de nos productions assurera un revenu aux agriculteurs, et les débouchés existent ». Il conclut en affirmant que les conditions de l'élargissement ne sont pas réunies : . Les paysans ne peuvent pas monter dans un bateau qui commence à

ROGER BÉCRIAUX.

#### L'IRLANDE CONTRE LES QUOTAS EUROPÉENS

#### La bataille du lait

De notre correspondant

Dublin. - Le gouvernement irlandais se prépare à mener une dure bataille fors du prochain Conseil européen en laveur d'une dérogation aux quotas de production de lait annoncés par la Commission en juillet dernier. Selon le gouvernement de coalition, auquel participeent le parti Fine Gael (libéral) de M. Garret Fitzgerald et le parti travail-liste de M. Dick Spring, l'application à l'Irlande de ce système aurait de graves répercussions politiques et économiques.

Le parti principal de l'opposi-tion Fianna Fail (national) de M. Charles Haughey accuse dejà le gouvernement de négligence et de couardise. Pour leur part, les organisations agricoles et les syndicats soulignent les effets désastreux d'une telle mesure compte tenu particulièrement de la crise économique du pays. Selon eux, l'imposition de quotas laitiers représenterait un obstacle injuste au dévelop-pement agricole du pays qui n'a fait que démarrer.

D'après Dublin, l'Irlande contribue pour moins de 5 % à la production laitière de la Communauté. Mais aucun autre pays de la C.E.E. ne dépend autant du lait que l'Irlande dont la production représente, direc-tement ou indirectement, 9 % du produit national brut, c'est-à-dire dix fois plus en moyenne que dans les autres Etats membres. Sur une population active d'un million de personnes, une sur dix travaille dans l'industrie laitière. Les exportations de produits laitiers sont aussi d'une importance majeure, cinq fois plus en pourcentage, par exem-ple, qu'en Allemagne fédérale et trois fois plus qu'en France.

L'agriculture irlandaise demeure, par rapport à celle du reste de l'Europe, sousdéveloppée. Les exploitations agricoles restent entre les mains de personnes âgées, avec une absence presque totale de formation professionnelle (15 % des exploitants irlandais ont plus de soixante-cinq ans et 83 % n'ont qu'une éducation primaire). Toutefois, c'est le secteur laitier qui a fait le plus de progrès : depuis dix ans, la pro-duction annuelle par vache est passée de 540 à 707 gallons (les chiffres sont de l'ordre de 1 083 gallons aux Pays-Bas, de 954 gallons en R.F.A. et de 992 gallons au Danemark).

Pour Dublin, la production excessive en Europe a eté provoquée par les importations à bas prix de produits de substitution des céréales, les montants compensatoires monétaires et l'importance des aides aux agriculteurs. L'Irlande reconnaît l'urgence d'une réforme de la politique agricole commune, se prononça en faveur des autres mesures proposées en juillet, c'est-à-dire un taux spécial sur les grandes exploitations lai-tières industrielles aux Pays-Bas et en Allemagne sédérale, une taxe sur les matières grasses végétales et les graisses pro-duites ou importées dans la Communauté, l'abandon des montants compensatoires qui donnent aux agriculteurs du continent des prix plus élevés. Mais Dublin trouve que ces mesures sont trop modérées, tandis que les autres, comme les quotas, sont trop radicales.

JOE MULHOLLAND.

#### TRANSPORTS

#### La bataille pour l'avenir de la batellerie est engagée

déclare M. Charles Fiterman

Le conseil des ministres examinera prochainement le schéma directeur des voies navigables. La consultation des instances régionales concernées, actuellement en cours, s'achèvera, en effet, aux alentours du 15 décembre. M. Charles Fiterman, ministre des transports, l'a annoncé, mardi 29 novembre, à Paris, à l'association Les nautes, qui

groupe les industriels du transport fluvial.

Le ministre a rappelé, en atten-dant, que 558 millions de francs seront consacrés, l'an prochain, aux investissements fluviaux, « soit près du double du montant alloué en 1981 », tandis que le IXº Plan pré-voit 1 milliard de francs pour la restauration du réseau existant, ainsi que l'achèvement des opérations nouvelles déjà engagées et la mise CUVIC d'extension du réseau à grand gaba-rit (en l'occurrence l'aménagement des vallées, préalable à l'éventuelle réalisation de liaisons inter-bassins dans le futur).

Le gouvernement, a ajouté le ministre, se préoccupe aussi de réorganiser la profession batellière afin de rendre «plus coherente et plus

efficace · l'activité des transporteurs. L'Entreprise artisanale du transport par eau (EATE), récemment créée, va permettre aux bateliers indépendants de coordonner leurs efforts, notamment en matière commerciale. La mission de l'Office national de la navigation sera, d'autre part, étendue à la recherche d'une meilleure utilisation du domaine fluvial et des techniques à mettre en œuvre pour la conquête de. nouveaux marchés pour la batelle-rie. M. Fiterman s'est félicité de l'ouverture prochaine de la première ligne fluviale de conteneurs entre Gennevilliers et Le Havre, qui -témoignera de la réussite de ces efforts communs >.

Sans nier les difficultés de l'heure - le trafic fluvial a encore baissé de l'année, - le ministre des transports estime avoir engagé la . bataille pour assurer l'avenir de la batellerie ». Et il a refusé de s'associer au pessimisme du président des Nantes, M. Jacques Fléchet, qui prédit pour 1984 - une année terrible rappelant, à ceux qui les ont connues, les sombres années 30 ».

#### FAITS ET CHIFFRES

#### Affaires

 Le directeur de Charbonnages de France: « on attend de moi un effort de rationalisation ». — La dotation budgétaire de 3,7 milliards de francs accordée à l'aide à l'exploitation du charbon pour 1984 implique la nécessité d'un effort de rationa lisation de la production nationale », a déclaré le 30 novembre M. Michel Hug, directeur général de C.D.F. . J'en déduis que l'on atkend de moi cet effort de rationalisation ., a-t-il ajouté, précisant .: - J'ai donné trois mots d'ordre à mon entreprise : équilibre budgé-taire, recherche de commercialisation et efforts de solidarité. -

 Matra cède à Aisthom ses
parts dans la C.L.M.T. – Matra vient de céder à Alsthom-Atlantique les 43 % qu'elle détenait dans la Compagnie industrielle de matériel de transport (C.I.M.T.). Alsthom détenait 52 % du capital de cette société de matériel ferroviaire, qui emploie 1 200 personnes et réalise 540 millions de francs de chiffre d'affaires. Divorce à l'amiable qui n'a guère coûté cher à Alsthom

#### L'ORDINATEUR PERSONNEL

Les réponses à toutes les questions des non-spécialistes sur l'acquisition et l'usage professionnel d'un micro-ordinateur.

Le N° 3 : 20 FF chez votre

marchand de journaux.

(2,3 millions de francs), car la C.I.M.T. perd beaucoup d'argent (96 millions de francs l'an passé). mais qui est une nouvelle manifesta-tion de la volonté de Matra d'élaguer tout ce qui ne concerne ni l'ar-

#### Agriculture

• L'ONIC révise en hausse ses stimations de récolte de mais. — La récolte de mais devrait atteindre 8,38 millions de tonnes pour la campagne en cours contre 8,9 millions de tonnes l'an passé (- 5,6 %). L'Office national interprofessionnel des céréales, qui donne ce chiffre, a ainsi révisé ses estimations en hausse puisqu'en août il prévoyait 7,4 mil-lions de tonnes.

#### Social

 Nouvelle grêve à Air France. Le syndicat F.O. d'Air France a appelé les chauffeurs de cars et les tractistes (chargés de remorquer les avions sur les pistes) à cesser le travail à Orly et à Roissy du mercredi 30 novembre à 18 h. 15 au vendredi décembre à 0 heure, entraînant des perturbations pour certains vols et pour l'acheminement des passagers entre Paris et les aéroports. Les revendications portent sur les classi-

• R.A.T.P. : le syndicat minoritaire lance un préavis de grève pour les révelllons. - Le Syndicat indépendant de la R.A.T.P. (5,% des voix aux dernières élections professionnelles) a adressé à la direction une lettre • qui doit être considérée comme un préavis légal d'arrêt de travail pour les 24 et 31 décembre 1983, de 16 heures à la fin de

# Si vous devez aller à Houston, preterez-vous la marche à pied?

Avec British Caledonian, vous n'avez pas à changer d'aéroport pour changer d'avion.



Vous n'avez même pas à changer d'aérogare.



Et votre correspondance s'effectue des Londres-Gatwick, alors que vous êtes encore frais et dispos. Préférez-vous changer d'avion à New York, quand vous serez déjà bien fatigué?

Si la perspective d'un vol Paris-Houston ne vous enchante guère, simplifiez-vous la vie en voyageant avec

British Caledonian est la seule compagnie aérienne à vous offrir une liaison quotidienne au départ de Paris.

Vous quittez Paris - CDG 1 à 10 heures, et 55 minutes plus tard vous arterrissez à Londres-Garwick, 4º aéroport international dans le monde par son trafic, et pourtant calme et accueil-

lant. Une seule et même aérogare, spacieuse et agréable, vous permet de rejoindre rapidement votre avion pour

Parti à 12 h 40, vous arriverez à Houston à 16 h 50 (heures locales), après un vol qui vous fera comprendre pourquoi notre service et notre hospitalité font l'envie des autres compagnies

Vous pouvez d'ailleurs profiter également du service British Calédonian sur nos liaisons sans escale avec Atlanta, Dallas-Fort Worth et Los Angeles, ou sur nos vols directs vers

Pour votre prochain voyage aux Etats-Unis, préférez donc la solutionconfort à la marche à pied : demandez à votre Agent de Voyages de réserver votre place sur British Caledonian.

Nous n'oublions jamais que vous avez le choix.

British 🖟 Caledonian



#### OR - MINES D'OR PRINCIPALES DEVISES REPRISE ÉCONOMIQUE MONDIALE

INFLATION OU DÉFLATION 1984? Une analyse fondamentale et technique en profondear avec graphique sur les perspectives et seénarios de l'or et des mines d'or, du dollar et des principales devises, du système financier international, de la crise, etc.

OR: rétrospective et perspectives Ce rapport de 50 pages à TIRAGE LIMITÉ vous est proposé directement par l'éditeur. Tout investisseur, responsable d'entreprise, professionnel désirant commaitre les perspectives économiques, financières et boursières pour 1984 se doit de posséder ce rapport.

De plus, pour tout achat immédiat de ce rapport, nous offrons gracieusement une étude de quelques pages INTROUVABLES EN FRANCE concernant les principes de base des théories graphiques. Disponible dès maintenant contre seulement 200 F en chèque (port compris) ou documentation gratuite contre 2 tembres.

BLB., 56 bis. rue du Louvre, 75002 PARIS

# vient de paraître

Animalia est édité par Jacques Lacroix, doyen des Éd. eurs français (Guérir, Vedettes, Le Monde et la Vie, La Vie des Bêtes, Archéologia, Doctor, Animal Life, etc.). Jacques Lacroix s'est assuré le concours des sommités mondiales de la Zoologie telles que les Professeurs Konrad Lorentz, Jean Dorst, Bernard Grzimek, Heini Hediger et combien d'autres.

Né de la rencontre de journalistes et d'écrivains animaliers, d'« aventuriers de la science », Animalia est un tourbillon d'images de grande qualité qui vous fera découvrir le monde

Imprimé tout en hèlio couleur, il vous apportera chaque mois, dans ses 88 pages, une bouffée de fraîcheur naturelle et une moisson de connaissances exprimées simplement.

#### Au Sommaire du Numéro 1 :

Galapagos ou le recommencement du monde, par Jean Lesat. membre de l'Institut • De l'Agressivité, quelques réflexions sur l'homme et sur l'animal, par Konrad Lorenz, Prix Nobel 🖜 Tigre... par Marlyse de La Grange, Productrice de l'émission « Les Animaux du Monde », TF1 ● Échologiques, par Pierre Pellerin, President de l'Association des journalistes-écrivains pour la Nature et l'Écologie ● Philippe de Wailly : Chienchat et tous vos animaux familiers . Chroniques polaires, par Paul-Émile Victor; dessins originaux de l'auteur • Retour aux Sources, par Allain Bougrain-Dubourg, Producteur de l'emission « Terre des Bètes », A2 • Une première mondiale en Chine, des Méduses en Nurseries, Reportage de la Chine -Pékin • Le Noël des Éléphants • Jataka, « Bouddhas-Animaux » et animaux du Bouddha, par Louis Frédéric, Historien de l'Asie ● Diassane, bête sorcière, par Anita Conti ● La Pêche nuptiale du Martin-Pêcheur, sujet-photo, par Marie-Claude et Jean-Gilles Baillet • Animaux sauvages en conserve, par Antoine Reille, Co-Producteur de l'émission « Les Animaux Monde ». TF1. Administrateur du WWF-France ● Les Courses de Traineaux à Chiens de Chamrousse, un reportage de Chris Valos ● Cinema : le Festival de Pra Loup ● Aventure : Jour J-30 pour l'Aquaspace, le Vaisseau des Mériens • Voyages : Mayotte, I'lle aux Parfums ● Exposition : Sur les Traces du Futur · Animalia international Club Hôtels : les hôteliers qui vous reçoivent, Vous, vos chiens, vos chats et vos

# animalia

PANORAMA UNIVERSEL DU MONDE ANIMAL

CHAQUE MOIS

**EN VENTE PARTOUT 20 F** 

## **ÉTRANGER**

#### L'ARABIE SAOUDITE ACCROIT **SES INVESTISSEMENTS EN TUNISIE**

(De notre correspondant.)

Tunis. - Les Investissements d'Arabie Saoudite en Tunisie, déià importants, vont encore s'accrolire en s'élendant au secteur privé. Une soixantaine umes d'affaires saoudiens, réunis ces derniers jours à Tunis, ont décidé de créer une société d'investissement pour le sinancement de projets turásiens de développement. Cette société exclusivement saoudienne doit être officiellement constituée dans les deux mois qui viennent avec un capital d'environ 50 millions

Lors de leur séjour, les hommes d'affaires saoudiens ont retenu quatre premiers projets qui représente-ront globalement quelque 400 millions de dollars. Ils ont pris également contact avec les milieux économiques en vue d'autres investissements dans des entreprises privées et d'une augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays.

Tout au long de ces trois dernières nées, l'Arabie Saoudite a pris une place de plus en plus importante dans la vie économique et l'inancière tunisienne, entre autres par le truchement d'une banque de financement tuniso-saoudienne, d'une société tuniso-saoudienne d'investissement et du Fonds saoudien de développement, qui a déjà participé pour environ 230 millions de dollars au financement de divers projets. Les autres pays du Golfe, principalement le Koweit, effectuent aussi des investissements appréciables en Tunisie avec, semble-t-il, une préférence pour le secteur du tourisme.

Pour sa part, la Banque islamique de développement a signé, le 9 no-vembre, avec la Société tunisienne des industries de pneumatiques et la Société de fonderie mécanique deux accords pour une participation à leur capital. La Banque a conclu également avec la seconde de ces sociétés un accord de leasing pour l'acquisition par celle-ci de nouveaux

MICHEL DEURÉ.

#### **AUX PAYS-BAS**

#### Les pouvoirs publics n'entendent pas céder au profond mécontentement social

Amsterdam - - Mon gouverne ment mènera une politique de - no onsense », fit savoir le premier ministre néerlandais, M. Roud Lubbers, il y a environ un an lors de la présentation de son cabinet, une coalition de chrétiens-démocrates et de libéraux-conservateurs. M. Lubbers. quarante-quatre ans, catholique, ancien directeur d'une entreprise de construction mécanique, employa le terme anglais cher aux cadres industriels nécriandais qui sont d'avis que le proverbial Etat-providence a fait son temps et qu'un retour aux va-leurs de la libre entreprise s'impose.

Pour des millions de Néerlandais, il est à craindre que M. Lubbers, qui admire la poigne de Mª Thatcher, ne soit résolu à tenir parole. Cela fait sept semaines que les Pays-Bas sont soumis à une série de grèves menées par des fonctionnaires et voient défiler des manifestations de bénéficiaires d'allocations sociales. Il s'agit du plus vaste mouvement de mécontentement économique et social qu'ait connu le pays depuis la dernière guerre.

Toutefois, c'est à peine si M. Lubbers manifeste des signes de désorientation devant la colère populaire, qui lui a valu des agressions physiques par les grévistes, de quoi choquer les téléspectateurs peu habitués à voir un dirigeant politique faire l'objet de tant de grogne. Jusqu'à présent, M. Lubbers n'a voulu faire qu'une concession, par ailleurs modeste : il y a deux semaines, il annonça que les réduc-tions des salaires des fonctionnaires et des allocations sociales seraient de 3 % à partir du 1er janvier 1984, et non pas de 3,5 % comme il l'aurait souhaité. Mais M. Lubbers fit savoir en même temps aux syndicats des fonctionnaires qu'il s'agissait là de sa dernière offre, ce qui ne réussit pas à désarmorcer l'agitation so-

L'annulation des réductions que prévoit le gouvernement - ce qu'exigent les syndicats de fonctionnaires - signifierait que la coalition de centre-droite, abandonnerait le principe même de sa politique d'assainissement des finances publiques.

De notre correspondant

En 1984, les réductions des dépenses de l'Etat seront de 10,6 milliards de florins, dont 6,6 milliards devront provenir des salaires des fonctionnaires et des allocations sociales.

Actuellement, le déficit de l'Etat est de près de 11 % du produit national brut, soit 35 milliards de florins. Selon le gouvernement, il est d'une importance vitale pour l'économie néerlandaise que ce déficit soit réduit. Sans la réduction de 10.6 milliards de florins, le déficit ne manquerait pas d'augmenter davantage encore dans les années qui viennent.

La politique de rigueur ne sera donc pas modifiée, ne cesse de répéter le gouvernement, qui admet d'ailleurs que sa politique déflationniste affecte le pouvoir d'achat d'une grande partie des salariés, ce qui n'est pas de nature à stimuler une reprise économique. L'exaspération de ceux qui se sentent les victimes du gouvernement est d'autant plus grande que, dans les années à venir, ils resteront les premières cibles de M. Lubbers, comme il l'a laissé entendre à plus d'une reprise.

#### Les fonctionnaires privilégiés

Le gouvernement justifie sa politique envers les fonctionnaires en affirmant que ceux-ci (1,2 million de personnes sur une population active de 4 millions) font toujours figure de privilégiés comparés aux salariés du secteur privé, et cela depuis environ vingt-cinq ans. Non seulement le salaire des fonctionnaires est généralement plus élevé que celui d'em-ployés qui exercent des fonctions comparables, mais les serviteurs de l'Etat jouissent également d'une quasi-garantie de l'emploi, jalousés par ceux dont l'avenir professionnel dépend des résultats de leur entre-

Les allocations sociales, relativement plus élevées aux Pays-Bas qu'ailleurs dans le monde industria-lisé, bénéficient à plus de trois millions de Néerlandais, soit près d'un cinquième de la population. Tout

comme ses prédécesseurs, le gouvernement de M. Lubbers est d'avis que le système de protection sociale est devenu trop couteux. Mais M. Lubbers, avec les réductions qu'il propose, va plus loin que sea prédécesseurs dans son attaque contre les allocations sociales.

Ces derniers jours, le gouvernement a été soulage de voir que de plus en plus de juges, lurs d'ins-tances en référé, déclaraient illégales nombre de grèves de l'onction naires, notamment celles des policiers et des employés des P.T.J. Les syndicats de fonctionnaires concernés ont obtempéré aux ordres judicizires sans coup lérir. Mais les grèves du zèle et les arrêts de travail continuent à perturber le trafic ferroviaire, le transport régional des antocars, les transports publics et la ... collecte des ordures menagères dans certaines grandes villes – dont Amsterdam et Rotterdam, - la douane, les ponts et les échises.

La Sinciple in

「我们的人们的是一个

化二氯甲烷的 第二次澳大量的水溶液

Le bilan provisoire de sept semaines de greves fait apparaître que celles-ci ont engendré une animosité.... de bon numbre d'employés du secteur privé à l'égard des fooctionnaires grévistes. Ces derniers, cotamment les chauffeurs d'autocar et . le personnel des chemins de fer, se font sonvent consumer par les employés qui ne peuvent se rendre à leur lieu de travail. Le principel porte-parole du syndicat des fonctionnaires et sa famille ont, après de nombreuses menaces, cherché refuge pendant le week-end dernier à une adresse comue d'eux seuls.

On croit généralement que le mouvement de grève tire à sa fin. Mais, même si ce pronostic se révèle erroné, il paraît d'ores et déjà établi que M. Lubbers, dont les projets sont soutenus par une majorité parlementaire, remportera la victoire. Il s'agit d'une - première -, car, depais le début des années 70, tous les suvernements néerlandais avaient fini par céder aux pressions syndicales en annulant ou en atténuant les projets de réductions de salaires ou

RENÉ TER STEEGE.

# COPIES COULEURS PROFESSIONNELLES sur papier Ilford Cibachrome ou sur film ETRAVE 38, AV. DAUMESNIL PARIS 128 2347.21.32

**DELRIEU DUPRAT ET ASSOCIÉS** 

Un nouvel outil pour les exportateurs français de produits de grande consor

le réseau ESDA C'est le 18 novembre à Londres, au cours d'une conférence de presse, qu'a été officiellement lancé le réseau ESDA (European Sales Development Agen-

tenant opérationnel, offre aux exportateurs français de eduits de grande consommation un outil privilégié pour la conquête des mar-

chés extérieurs européens. Constitué par des agences nationales totalement indépendantes et ayant à leur actif de nombreux succès marketing, ce réseau apporte à la fois l'unité et la flexibilité exigée par chaque marché.

En France, DELRIEU DUPRAT ET ASSOCIÉS est le maillon français du réseau ESDA qui, par ailleurs, est présent dans neuf autres pays : de plus, un secrétariat permanent, animé par M. MULDERIJ, est déjà en place à Hamsecretariat permanent, animé par M. MULDERII, est déjà en place à Hambourg où il peut dès maintenant apporter une aide efficace aux exportateurs français.

Pour was rea

ESDA-FRANCE : DELRIEU DUPRAT ET ASSOCIÉS Jean-Claude de PLINVAL 79, Champs-Elysées 750008 PARIS T&L: 723-91-20 ESDA-Secrétariat : Cees MULDERLI

Poststrasse 12 D2000 HAMBURG 36

(R.F.A.) Tél.: 49 (40) 34-55-01.

ESDA est présent également en Allemagne, Belgique, Danemark, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Portugal, Norvège et Suède.

#### **EN AUTRICHE**

#### Le gouvernement essaie de faire face à l'explosion de la dette publique

De notre correspondante

Vienne. - Le Parlement autrila coalition socialo-libérale au pouvoir depuis mai dernier. Face à un déficit budgétaire et à un endettement public de plus en plus lourds. le gouvernement a présenté un programme de solidarité nationale - dont l'objectif principal est d'assainir les finances publiques.

Pour trouver des nouvelles ren-. trées d'impôts, il a notamment annoncé un « paquet » de mesures économiques qui frapperont sans distinction toutes les classes sociales. L'opposition, qui dénonce cette « injustice sociale -, estime que la politique économique gouvernementale tend à affaiblir, de manière intolérable, l'économie privée au profit d'un secteur nationalisé gonflé qui, selon elle, se trouve en état de quasi-

Le budget pour 1984 prévoit des dépenses de l'ordre de 436,5 milliards de schillings (1) et des re-cettes de 341,9 milliards. Le déficit net ., après déduction du service de la dette publique évalué à 32,5 milliards, représente 62,1 miliards, soit 4,9 % du PIB (6,10 % en 1983, selon les estimations). La dette publique évaluée à 414 mil-liards, soit 34 % du PIB en 1983, aura atteint, selon les prévisions, 476 milliards d'ici à la fin 1984.

Cette explosion de l'endettement de l'Etat - qui, au cours des cinq dernières années, a doublé est le principal souci du gouvernement et l'objet de critiques massives de l'opposition. Celle-ci reproche aux socialistes - en particulier à l'ancien chancelier Bruno Kreisky d'avoir subventionné trop longtemps des « canards boiteux » du secteur public pour garantir le plein emploi. Les entreprises du secteur nationalisé concurrentiel recevront d'ici à 1985 des subventions pour un montant global de 16,6 milliards de schillings - après avoir reçu 12.6 milliards au cours des dernières années - dont le secteur sidérurgique sera le principal bénéficiaire. Dans l'immédiat, le secteur public couvrira ses besoins financiers par le recours aux emprunts, dont le remboursement - au titre du budget sera étalé sur plusieurs années.

Le parti populiste d'opposition a chien examine le projet de budget refusé - pour la première sois - de d'urgence. Il critique l'absence d'un programme de restructuration à long terme du secteur public malade afin de l'adapter aux besoins du marché. Cependant la réduction des effectifs de ce secteur de six mille personnes en 1983 et la menace de fermeture d'entreprises chroniquement déficitaires ont contribué à une nette détérioration du climat so-

SHOW IT I

Pour maintenir le délicit budgé- ". taire en 1984, le gouvernement prévoit, à partir du mois de janvier, l'augmentation d'une série d'impôts et de taxes - dont tous les taux de T.V.A. de 2%, ainsi que la hausse. des cotisations d'assurances sociales. Il prévoit aussi l'introduction d'un nouvel impôt sur les revenus provenant d'intérêts versés sur les q comptes d'épargne. Ce « paquet » doit rapporter 17,5 milliards de schillings de recettes supplémentaires. Pour ces postes, les écono-ina mies à réaliser porteront sur quelque 🔌 10 milliards de schillings.

Selon les prévisions des experts. ces mesures auront un effet de freinage conjoncturel en réduisant la . consommation des ménages - mo teur principal de l'économie en 1983. - de 1 % en 1984. Le taux d'infla- :: tion remonterait à environ 5 % :: 2 (3,1 % selon les estimations pour :x 1983) et le chômage atteindrait :57

5,5 % (contre 5 % en 1983). Ce budget de rigueur ne laissera 📑 en tout cas qu'une marge de manten-.... vre étroite - trop étroite selon les critiques - pour donner une impulsion à l'économie autrichienne. L'opposition juge notamment insufficient santes les mesures prévues pour 15 encourager les entreprises privées, il dont notamment la suppression, d'ici. à 1986, de l'impôt sur le capital ascessaire à l'exploitation d'une entreprise. Face à l'incapacité de l'Etat, il serait souhaitable d'inciter le patronat à augmenter les investissements : privés, ce qui semble plus ou moins at exclu dans le climat social actuel.

(1) 1 schilling = 0,43 franc.







Assouplissement de la législation

KPAYS BAS

## se n'extendent pas céder sententement social

termine you ...

Therefore we so was strength only of the control of the con-

STREET OF STREET 
Meritan et Proposition de la company

Margines for English and State of State

Property of the grant of the control 
de the many of the

After these processes the

等でのno. Auga 新りでfaction() コロット デザルデ デリル

The beautiful to the party of the second

Service day on Derivative in 1997

men entre the state of the stat

greiter and the second 
SECTION AND PROPERTY OF STREET

tope formation of mineral trans-

On what grands in the

PVMLETCH AT 115

Managed and the state of the st

were Mark Statement of the control of the

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

िक्र दिन्हा । जन्म के **मेरिक्स एक** 

Average Recognition of the second

ATTENDED TO THE STATE OF THE ST

Became was seemed a control of the

Are tilly by series but in tack

The A College of the Second

marche Cappaner Land and

affactife de le molt de la Tie

Bertamore and in a region to in might be

विकास १६ वर्षः स्टिक्स १ वर्षः १००० । १०० वर्षः

word office review in 1974 F

ින්රයේ නමුල්ලේ නු වෙරු වැනිම්

A SECTION ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PARTY.

Control of the second second

Andrews a Bengal and Add

ing spiling of John State of S

and the manner and

محمولات والمراجع والمراجع والمراجع

we have a compared to the first

প্রভূত এক প্রমান্ত লা হা ও দার্থ ক ক জন্ম ভারত ভারত বিধা

AND SACIONAL SPECIAL SECTIONS OF THE SECTION SECTIONS OF THE SECTION S

ATT WINE IN COMPANY OF

And with the ground the party of the party

SERVICENCE OF SERVICE OF SERVICE

A THE WINESPERSON TRANSPORT OF THE PARTY OF

Agreement give the the transfer for the

graphic of the second

The second secon

The server december of the most

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

MME TERSTEED!

WE STREET, ST. ST. ST. ST. ST.

A service of the serv The state of the s The species of the same The state of the state of SECTION SECTION A STATE OF THE STA The second -A West State An Market and Annual Control of the E STATE OF THE PARTY. afferigated as the same The Modern Marian and the same of the **新维·奇·朗**克拉 医疗 法 factor of the second of the se FREE . 414. 24 THE PERSON NAMED IN Company of the second STATE OF THE STATE The Property of the Party Comment of the second the second second Broston at the target of 
the second section with the second Tarker Committee Carried A MARINE TO A A STATE OF STREET Marine - --White the second second Water Comment with the service of the -CONTRACTOR STATES TA MA LAND THE STATE PROPERTY AND ASSESSMENT

भारत में 📆 है अञ्चलका 👍 THE PERSONAL MESSAGE Commence with the state of The man to the State of the Sta 中國。 1-1 网络沙沙里西 angera a e Arabel क्रिक्ट क्षेत्रक एक प्रदेशका rt. 1919 - Jan. George A STATE OF THE STATE

Marie of the State of the **阿斯斯**斯斯斯 (1955年)。 A Marine march of The part of the party. MARKET ALL MARK ALL A MANAGE THE

ES AUTRICHE

wernement essaie de faire face

spicsion de la dette publique 草莓 医皮肤 医皮肤皮肤皮肤皮肤 and the subsection production of the second

कार्यक्रिकारण कर प्राथम । विकास स्थाप कि विकास का प्राथम की 模式 数十二 经额额 2-54.30 a contract of a second Bent (All Comments of the Contact Section 2 

. Magnification of property state. Access to the same of **医医疗性 医** 医皮肤 医 行表的各种有效的特殊。 R THE COURT CONTRACTOR 医軸では デンドッチャー 海 編 (2) 15 Sparriet, we stake the

Barbara Barbara ANTAL WALLS 企业 Table Table 2011 → 11 हे अञ्चलका **स्थानका** April - The Control of the Control o . <del>12</del>17年 - 1217年 - 1 医高温强 电压机 经贷款 المعاملية بتعاديا  $\pm k_{\rm dist}(p) = (2\pi)^{\mu} e^{-ip}$ 1.0 State & make 

gar a gine with the الكاف بالتنظي المهاراتها ne for the second **学者与**高文学 50 55 **可能是 5/80 安徽** THE PERSON NAMED IN gramme the To

ت شيها يطق يصور پس Company of the Asset 

would be a supplement of the state. March March Carlot of the Art of the The supplication of the street of the transfer

provide the second of the second المنية أولا المراجع والمهودي والمراجع فيرسلان

La Berger ber Berger

WALTHAND BARYLL 2017年**東京議会**上前1945年

créent une société commune d'étude de télécommunications

vont créer une société commune d'étude de télécommunications. Elle aura pour tâche de » préparer l'évolution des systèmes de commutation publique . c'est-à-dire les centraux E-10 de C.I.T.-Alcatel, filiale de C.G.E. et M.T. de Thomson-C.S.F. selon le communiqué publié par le groupe C.I.T.-Alcatel. Cette évolution se fera dans la direction des - réseaux numériques à intégration de services et des applications à large bande ». C'est-à-dire la com-munication intégrée de voix, de données et d'images.

La société, qui devrait commencer ses travaux dès le début de l'année prochaine, sera installée à Lannion (Côtes-du-Nord) où les créations d'emplois seront de quatrevingts à deux cents personnes d'ici à trois ans. Cette société commune est créée dans le cadre des accords conclus en septembre aux termes desquels la C.G.E. doit reprendre toutes les activités communications

L'idée d'une coopération entre Thomson et C.G.E. sur l'étude de la future génération de centraux téléphoniques intégrant la voix, les don-nées et les images remonte, en fait, à près d'un an. Ni les groupes ni les P.T.T. ne l'ont jamais contestée, et M. Chevènement, alors ministre de l'industrie, l'avait évoquée à plusieurs reprises au début de 1983. La difficulté technique de \* commuter les images vidéo imposait de partager les efforts. Aucun laboratoire dans le monde n'y est encore parvenu et les techniciens n'espèrent pas aboutir avant une dizaine d'an-nées à cette future génération de la

Cette difficulté allait précisément servir d'argument à la C.G.E. pour demander, et obtenir, des pouvoirs publics la fusion avec Thomson-Communications. Le groupe expliquait que seule cette fusion permettrait d'amortir le coût de recherche et de développement qu'elle estimait à 200 millions de dollars par an pendant cinq ans. Ce faisant, la C.G.E. introduisait une confusion - volontaire? — entre la préparation de cette future génération à l'horizon 1995 et l'évolution des centraux actuels. Une confusion qui s'est doublée d'une surestimation, selon de nombreux spécialistes du cout glo-

Ce chiffre de 200 millions de dollars annuels provient des dépenses d'I.T.T. pour mettre au point sa gé nération électronique actuelle de centraux (entre L et 1,5 milliard de dollars). Or I.T.T. partait de loin : il ne possédait aucun central électronique (alors que les E 10 et M.T. le qui est originale - à base de microeurs, - mais coûteuse. La rénartition des recherches entre ses sept laboratoires dans le monde a dû

#### L'ACTUEL PRÉSIDENT DU C.C.F. MINIMUSE LES ACCUSATIONS PORTÉES CONTRE M. JEAN-MAXINE LEVEQUE

Dans une lettre adressée le 28 novembre dernier aux cadres du Cré-dit commercial de France, l'actuel président de cet établissement, M. Daniel Deguen, estime que les accusations portées contre son pré-décesseur, M. Jean-Maxime Lévê-que, pour infraction à la législation des relations financières avec l'étranger (le Monde du 29 novembre) « ne seraient contestables que par leur forme ».

D'après les informations dont je dispose écrit M. Deguen, ces opérations, qui avaient pour objet d'assurer le financement d'entreprises ou de banques, ne sont en au-cune façon assimilables à des opé-rations spéculatives. »

· Ces opérations, réalisées entre 1979 et 1981, ne mettent donc en aucune façon en cause l'honorabi-lité des agents du Crédit commercial de France, qui ont agi pour le compte de la banque et dans l'inté-rêt de sa clientèle », mdique encore M. Deguen, prenant ainsi la défense des quelque quinze dirigeants de cet établissement qui ont fait l'objet d'une information judiciaire identi-que à celle qui vise M. Jean-Maxime L'esque. Ce dernier n'a d'aille de toujours pas reçu, semble-t-il, de convocation du juge d'instruction chargé de lui notifier son inculpation. Cela significrait-il qu'une transaction est en cours avec l'administration?

 Manifestation des employés d'un chantier navai. - Une centaine des 1650 employés des chantiers navals Dubigeon, à Nantes, ont occupé, mercredi 30 novembre, le Belem, trois-mâts amarré au pied de la tour Eiffel, pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation de l'industrie navale nantaise.

# La C.G.E et Thomson

Les groupes C.G.E. et Thomson aussi augmenter les dépenses. Cer-ont créer une société commune tains estiment que I.T.T. a ainsi dépensé deux fois plus que nécessaire. Le coût d'évolution des centraux actuels des groupes français ne peut en aucun cas y être comparé.

La préparation de la future génération commutant l'image relève encore de la recherche pure, c'està-dire de petites équipes (moins de cent personnes) travaillant en étroite collaboration avec les laboratoires publics.

Même s'il faut faire évoluer les traux actuels et, d'autre part, travailler sur la commutation d'images, les dépenses ne deviendront en fait très importantes que lorsqu'il faudra développer indus-triellement, et non plus seulement étudier, ces futurs centraux. -

Le ministre va adresser une lettre très ferme aux commissaires de la République pour en accélérer la mise en place. En attendant, il serait bon de trouver un relais (pourquoi

> de l'équipement?) pour recueillir ces notifications. Cet assouplissement ne devrait avoir qu'une répercussion limitée sur l'inflation, si la disposition était totalement respectée, puisqu'elle ne touche que les logements des petits propriétaires libérés par le départ

d'un locataire. Mais on sait qu'e Paris par exemple la loi n'est que très imparfaitement appliquée... Quant à la prime à la concertaciaux non H.L.M. qui sont parvenus à un accord négocié avec les locataires, et pourront, eux, appliquer in-tégralement la progression de l'in-

(Suite de la première page.)

pas les directions départementales

dice du coût de la construction. La discussion a dû être chaude entre MM. Delors et Quilès, le premier campant sur son objectif de limitation de l'inflation à 5 %. Pour limitée qu'elle soit, cette dérogation à un encadrement draconien se veut manifestement une incitation à un meilleur fonctionnement de la commission nationale des rapports locatifs, qui doit à la fin de 1984 négocier les hausses de loyers pour

L'ÉVOLUTION DES LOYERS EN 1984

Enfin. si M. Paul Onilès a choisi l'Assemblée nationale pour annoncer l'ensemble du dispositif en matière de loyers, c'est que les décrets ne paraîtront que bien tardivement an Journal officiel. C'est une preuve de plus que la négociation entre les ministères du logement et de l'économie a été difficile.

JOSÉE DOYÈRE.

#### La Société générale va financer l'exploitation du charbon chinois

Pékin. - La Société générale a signé, la semaine dernière à Pékin, un accord pour une étude préliminaire de faisabilité pour la mise en exploitation d'un important gisement de charbon dans le nord de la Chine. Ce document, qui autorise la banque à entreprendre toutes les études financières et techniques en vue de la réalisation de ce projet, a été conclu avec la Corporation nationale chinoise pour le développement du charbon, à l'occasion de la visite en Chine de M. Jacques Mayoux, président de la Société générale.

Le gisement, qui serait l'un des plus riches du monde, est situé dans la province du Shaanxi, district de Sheamu, à 300 kilomètres de la ville de Datong, au nord-onest de Pékin et à proximité de la région autonome de Mongolie-Intérieure. Sa superficie totale est d'environ 7 000 kilomètres carrés. La Chine envisage de proceder à l'exploitation d'une partie de cette aire (environ 1 200 kilomètes carrés) en coopération avec

A cette fin, la zone de 1 200 kilomètes carrés sera partagée en quatre De notre correspondant

parts, sur lesquelles travaillerent des partenaires différents. La Société générale est le premier établissement étranger à se lancer dans l'aventure. Les réserves totales de l'ensemble du gisement de Shenmu seraient, selon les estimations chinoises, de l'ordre de 70 milliards de tonnes, celles du territoire qui sera ouvert à la coopération avec l'étranger se situant entre 12 et 20 milliards de tonnes.

Si, en raison de dispositions géologiques favorables, a expliqué M. Mayoux, l'exploitation propre-ment dite du gisement ne devrait pas poser de grandes difficultés (il s'agira d'une mine à ciel ouvert), en revanche, des solutions appropriées devront être trouvées pour l'acheminement du charbon vers les lieux d'utilisation, la région de Shenmu n'étant pas reliée au réseau ferro-

La Société générale, qui pos un burau de représentation à Pékin depuis 1981, paraît désireuse de développer, dans les prochaines an-

nées, ses activités en Chine. Un second bureau de représentation a été ouvert le 17 novembre à Shenzhen, dans la zone économique spéciale de la province de Canton, et M. Mayoux a inauguré le troisième la semaine dernière à Shanghai. Un quatrième doit être établi bientôt à Canton. La Sogexport, société de commerce de la banque, déjà engagée depuis un an dans la coopération charbonnière avec la Chine, est également représentée à Pékin. En liaison avec le développement du potentiel énergétique du pays (charbon, pétrole, nucléaire), la Société générale a décidé de s'engager dans les activités de leasing d'équipement lourd à la Chine. Dans ce but, elle a procédé à la création, la semaine dernière, à Hongkong, de la société Trilease, en commun avec la Banque de Chine, pour qui il s'agit de la première opération de ce genre, et la Banque of East Asia. La Société générale et la Banque de Chine posséderont chacune 40 % du capital social de Trilease, le reste étant apporté par la Bank of East Asia.

MANUEL LUCBERT.

#### Les pays de l'O.C.D.E. vont mieux coordonner leur aide au développement

L'aide publique des nations de contrebande et stérilisé les rares PO.C.D.E. aux pays en développe-ment, qui marquerait le pas ces pro-chaines années, doit être mieux prendre des mesures de réformes. coordonnée, a estimé, le 29 novembre. M. Rutherford Poats, président du Comité d'aide au développement (C.A.D.) qui regroupe dix-sept pays de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.). Selon Iui, l'aide ne devrait plus progresser en termes réels que de 2 % à 2,5 % en 1983 et 1984, soit à un rythme inférieur de moitié à celui des cinq dernières années. En 1982, cette aide avait atteint 27,9 milliards de dollars, soit 0,39 % en moyenne du produit national brut des pays du CAD (0,35 % en 1981).

Pour tenter de limiter l'impact de ce ralentissement, ces derniers sont convenus de mieux coordonner leurs efforts et d'en renforcer l'efficacité. Dressant un bilan du club du Sahel. M. Poars a estimé que le niveau de compréhension des problèmes avait notablement progressé. Mais, a-t-il ajouté, eles politiques et institutions des pays sahéliens ont décou-ragé la production, encouragé la

#### LA BANQUE ALLEMANDE MERCK UND FINCH ENTRE DANS LE CAPITAL DE VITTEL

La banque de Francfort, Merck und Finch, est entrée dans le capital de la société Vittel. Elle a repris en Bourse les actions appartenant à un groupe d'investisseurs allemands, Union Beteiligungen, dont la part dans Vittel s'élevait à environ 12 %. Merck und Finch a précisé qu'il avait acquis 14 %. A la direction de la société Vittel, on dit ne pas être en mesure de confirmer ce chiffre. Cette entrée d'une banque allemande ne modifie pas fondamentalement la structure du capital de la Vittel, où la multinationale Nestlé reste actionnaire principal avec 35 %, devant la famille fondatrice, de la Motte-Bouloumié, qui détient environ 20 %.

Bien que ce transfert se soit opéré sans concertation avec la direction de la société, celle-ci se réjouit qu'un groupe bancaire de solide réputation s'intéresse à la société des caux minérales. Merck und Finch a précisé que l'opération représentait en fait un placement financier effectué pour le compte d'une société proche de la banque. Son identité n'a pas-

a conclu M. Poats. Le texte adopté à l'issue de la rencontre du C.A.D., les 28 et 29 novembre, insiste sur la nécessité d'intensifier et d'améliorer le dialogue entre les pays donateurs et les pays bénéficiaires, ainsi qu'entre les pays donateurs eux-mêmes. Ces pays apparaissent ainsi désireux de micux contrôler l'utilisation des fonds qu'ils mettent à la disposition des nations en développement.

Les pays du C.A.D. ont également adopté des - principes direc-teurs - à l'intention des organismes d'aide internationale pour le · soutien des semmes au développement ». Il est nécessaire, précise le texte, que, dans la mise en œuvre des projets et des programmes d'aide, soit - prêté attention à la situation des femmes dans la société où elles vivent et aux foncions qu'elles remplissent dans leur com-

#### DOUBLEMENT **DES DROITS DE DOUANE SUR LES COMPACT DISC JAPONAIS**

Les droits de douane frappant les importations de lecteurs de disques à laser (compact disc) en provenance du Japon vont être très prochainement doublés et portés de 9,5 % à 19 %.

Arrêtée par les instances communautaires, cette mesure protectionniste restera en vigueur trois ans. Puis elle sera progressivement levée de manière à revenir au taux de 9,5 % en 1989. Elle vise à permettre à la firme néerlandaise Philips, inventeur du procédé développé avec Sony, et à ses licenciés européens de développer leurs marchés dans la C.E.E. à l'abri de la concurrence

A Tokyo, le MITI (ministère du commerce international et de l'industrie) à qualifié cette décision de « très regrettable ». Il envisage de prendre des mesures de représailles, mais pas avant que la commission du GATT, saisie de l'affaire, et actuellement réunie à Genève, ne se

#### LE GOUVERNEMENT PRÉPARE UN PLAN POUR L'IMPRIMERIE LOURDE

Après plusieuss mois de réflexion et d'hésitations, les pouvoirs publics ont d'acstrations, ses pour parties parties décidé de préparer une restructuration de l'essemble du secteur de l'imprimerie lourde. Deux facteurs out précipité ne source. Deux lacteurs out precipite cette initiative. Il y a d'abord le dépôt de bilan et le jugement de règlement judiciaire readu à l'égard de l'imprimerie de Montsouris par le tribunal de comparce de l'Essoune, mardi 29 novembre, qui intervient après celai pronoucé à propos d'Héliogravure de France. En outre, la Fédération française des travilleme du Livre C G T. a effiché se l'imprimerie du Livre C G T. a effiché se vailleurs du Livre C.G.T. a affiché sa volonté de régler les problèmes de ce secteur durablement et de façon globale (le Mande du 26 novembre).

Il semble que le Livre ait accepté de garantir la paix sociale dans ce secteur da « labeur » au terme de l'échange de vaes qui a en fieu entre plusieurs de ses responsables et des couseillers de diffé-rents ministères, vendredi 25 novembre, à l'hôtel Matignoù. Les grandes lignes du plan projeté ont été évoquées. Celui-ci consiste à former en France deux mande pilles d'insurfracte lourde I o grands pôles d'imprimerie lourde. Le premier serait constitué par Jean Didier, qui possède déjà quatre mités de production performantes. Le second regrouperait un certain nombre d'autres imprimeries, comme SCIA (filiale de Bayard-Presse), Berger-Levranit, IS-TRA, Serge François (qui reprendrait Héliogravure de France), et ce qui res-tera de Montsouris.

Les pouvoirs publics out acquis la conviction que l'imprimerie Montsouris ne peut continuer à subsister en l'état. « Nous voulous sauver ce qui peut l'être der le passif de 200 m francs », dit-on en haut lieu. Ce sui ne se réalisera pas sans le licenciement d'une part importante des six cent quatre-vingt-dix-huit employés.

Un médiateur devrait être désigné : M. Jean Bardon, directeur général des Nouvelles Messageries de la presse pa-risienne (N.M.P.P.). Il sera charge de faire le lien entre les éditeurs clients de Montsouris - que l'on voudrait intéresser, sous forme contractuelle, an second pôle – et les trois syndics dési-gnés comme administrateurs.

La restructuration industrielle décidée devrait être assortie d'un important tée devrait être assortie d'un important volet social de formation et de réinser-tion. Les pouvoirs publics, qui se refu-saient depuis cet été à insuffier de non-veaux capitaux dans Montsouris — « ce qui, dit-on, n'aurait vraiment rien su-rangé et aurait déstabilisé tout le secteur > - sout en revanche disposés à soutenir des mesures d'assuini On laisse en outre entendre que, pour ne pas géner les négociations devant s'ouvrir pour la mise au point du plan, les échéances de Montso prises en charge par l'Etat.

Le Monde

#### En règle générale, la hausse sera limitée à 80 % de l'indice du coût de la construction

'urbanisme et du logement, dans sa réponse à une question au gouvernenent de M. Jacques Guyard, député P.S. de l'Essonne, a expliqué à l'Assemblée nationale, mercredi 30 novembre, le dispositif réglementaire qui régira les loyers en 1984. Il convient de distinguer plusieurs

• La révision amuelle des baux en cours intervient à la date anniversaire de la signature du contrat de location. La hausse du loyer sera limitée à 80 % de l'indice trimestriel du coût de la construction. Le dernier indice connu, celui du deuxième trimestre, était en progression de 5,99 % par rapport au deuxième tri-mestre de 1982. Jusqu'à la publication de l'indice du troisième trimestre (généralement vers le 15 janvier), c'est donc une hausse de 4.8 % qui sera applicable aux contrats de location dont la date anniversaire de révision intervient entre le 1ª janvier et la publication du nouvel indice. Les hausses applicables aux contrats signés au cours de l'année seront connues au fur et à mesure de la publication des indices. • Le renouvellement du bail et

l'entrée d'un nonveau locataire dans um appartement vide. – Les quatre secteurs distingués par la loi Quilliot connaissent des sorts différents.

1) Secteur I: les H.L.M. - Leur législation spécifique (le maintien renouvellement de bail et le loyer du nouveau locataire est obligatoire-ment celui de son prédécesseur) fait que la règle des 80 % de l'indice 'applique; la hausse interviendra en deux fois, en janvier et en juillet. En cas de travaux (et un accord

est intervenu sur ce point dans la commission H.L.M.-usagers), la hausse supplémentaire ne pourra excéder 10 % d'un montant de travaux plafonnés à 4 000 F par loge-ment, augmenté de 1 000 F par pièce. Par exemple, quels que soient les travaux réalisés, le loyer d'un appartement de trois pièces ne pourra pas augmenter de plus de 700 F sur l'année entière (10 % de 7000 F), soit 58,30 F par mois, somme qui sera intégrée au loyer. Si les travaux réalisés sont d'un coût inférieur, c'est évidemment le montant exact qui sera pris en compte.

2) Secteur II: les autres logements sociaux (sociétés d'économie mixte, SCIS, immeubles construits râce au 1 % logement, aux prêts du Crédit foncier...). C'est encore la règle des 80 % de l'évolution de l'indice, dans tous les cas.

S'il y a eu travaux, un accord

M. Paul Quilès, ministre de Caisse des dépôts) avec les représentants de ses locataires prévoit le même système pour les renouvellements de baux que dans les H.L.M., mais lorsqu'il s'agira d'un nouveau locataire, c'est la totalité du montant des travaux qui sera prise en compte. Sauf protestation des autres propriétaires sociaux, cette disposiion va être étendue par décret à l'ensemble du secteur,

**AFFAIRES** 

3) Secteur III : les propriétaires institutionnels (compagnies d'assurances privées ou nationalisées, caisses de retraites, sociétés immobilières d'investissement...). Un accord de modération passé avec les représentants des locataires prévoit. lors du renouvellement du bail, l'application de l'intégralité de l'évolution de l'indice (+ 5,99 % du l'ajanvier à la mi-janvier). S'il s'agit d'un changement de locataire, une hausse supplémentaire de 4 % pourra être pratiquée : + 9,99 % au début de 1984.

En cas de travaux, la hausse sublémentaire annuelle est encore de 10 % du montant des travaux, mais le coût à prendre en compte est plafonné à 200 F par mètre carré de surface habitable. Pour un appartement de 70 mètres carrés, par exemple, le coût total de travaux à considérer, même si leur montant réel est plus élevé, sera de 14 000 F, et la hausse annuelle totale du loyer de 1 400 F, soit 116,60 F par mois. Dans le cas d'un nouveau locataire, la totalité du montant des travaux peut être prise en compte.

4) Secreur IV : les propriétaires privés. La règle des 80 % de l'indice s'applique aux renouvellements de contrats ainsi qu'aux nouveaux locataires. Cependant, lorsque les loyers sont sous-évalués, une réévaluation pourra intervenir lorsque le logement est loué vide. Elle sera calculée en fonction des lovers de locanx comparables loués depuis plus de trois ans. Le propriétaire devra en informer la commission départementale des rapports locatifs (C.D.R.L.) et adresser copie de cette notification au nouveau locataire, qui pourra saisir la commis-

leur montant pourront être répercutés, dans la limite de 4 000 F par logement, plus 1 000 F par pièce. Dans le cas d'un logement de 3 pièces, la hausse annuelle sera de 560 F (8 % de 7 000 F), soit 46,60 F par mois.

La série de décrets paraîtra au Journal officiel avant la fin du mois, après avis de la Commission nationale des rapports locatifs et du





## **BD SUCHET** A VENDRE

ÉTAT NEUF,

#### TRÈS BEL HOTEL **PARTICULIER**

à usage de HABITATION BUREAUX D'AMRASSADE RÉSIDENCE D'AMBASSADEUR

S'adresser à M. BING l-point des Champs-Elysées, Paris-8 tél 359,14.70

### SOCIAL

#### Les conclusions de la commission des libertés aux usines Talbot de Poissy

Contrairement à ce qui s'est passé chez Citroën, c'est sur un très large accord que s'est terminé le travail de la commission des libertés aux usines Talbot de Poissy. C'est ce qui ressort des conclusions du rapport établi par le président de cette commission, M. Salmon, inspecteur enéral des affaires sociales, rapport qui vient d'être rendu public par M. Pierre Bérégovoy, ministre des affaires sociales et de la solidarité

#### Des progrès dans le dialogue social

Dans le cadre des recommandations formulées le 1= juillet 1982 par le professeur Jean-Jacques Dupeyx, médiateur dans les conflits de Citroen puis de Taibot-Poissy, une commission des libertés (1) avait été créée sous la présidence d'une personnalité choisie par le ministre du travail de l'époque : M. Salmon avait été désigné. A l'issue de quinze réunions tenues rue de Grenelle, son ranport vient d'être rendu public par M. Berégovoy. Selon ce dernier, les conclusions de M. Salmon mettent en valeur - des progrès dans le dialogue social », ainsi que la façon dont toutes les parties - ont place au premier plan la nécessité de créer dans l'entreprise un système de relations de nature à associer l'encadrement et l'ensemble du personnel à un objectif d'amélioration quantitative et qualitative de la pro-

Certes, il reste des points de divergence entre la direction et les représentants des travailleurs, Mais un certain nombre de consensus ont pu se dégager. Entre autres, une déclaration commune concernant le respect de la liberté syndicale, la liberté du travail et la dignité des personnes. Elle porte sur «la circulation dans l'entreprise, la liberté d'appartenance de pensée ou d'oreanisation, l'absence de discriminations et la pratique démocratique du droit syndical .. Autres terrains d'entente : les mutations de personnel, avec une procédure permettant d'éviter les abus dans les changements de postes entre ateliers ou à l'intérieur d'un atelier; la circulation dans l'entreprise des personnels non titulaires d'un mandat électif ou syndical, avec la mise en place d'une procédure « expérimentale ».

Enfin, des accords partiels ont été obtenus sur les conditions d'attribution des prêts sociaux – notamment aux nombreux immigrés de l'usine - et sur le problème de l'affichage des cadences à proximité du lieu de travail, sinon sur chaque chaîne de montage.

Certes, dans ses conclusions, M. Salmon souligne la fragilité des progrès accomplis - séquelles du passé, problèmes de l'avenir des conditions économiques et sociales - en ce qui concerne les relations

professionnelles dans cette usine de Poissy, dont les structures disciplinaires ne le cédaient en rien à celles de Citroën. Mais il fait part également de son optimisme, évoquant les conditions qui lui paraissent nécessaires pour renouveler dans d'autres entreprises de telles expériences de concertation: situation suffisamment perturbée pour justifier un traitement exceptionnel; volonté des partenaires - d'en sortir -. et donc d'investir du temps et de prendre leurs responsabilités; pas d'objectif trop précis au départ ; durée limitée de la présence de personnalités extérieures pour que les partenaires négocient strictement

Dans l'ensemble, un travail « très positif -, selon les fonctionnaires du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, qui ont noté la différence des méthodes - entre les commissions respectivement mises en place chez Talbot et chez Citroën. Dans cette dernière entreprise, en effet, on est loin d'avoir obtenu un tel résultat, la C.G.T. et la C.F.D.T. s'opposant, après vingisix réunions, à un « code de bonne conduite » (le Monde du 22 septembre) qui leur paraissait trop flou, donc peu applicable.

Avec l'important rapport Ducret sur les conditions de travail des O.S. - qui sera rendu public incessamment. - le rapport de M. Salmon marque, en tout cas, une nouvelle avancée dans le sens des recommandations du médiateur, M. Jean-Jacques Dupeyroux. D'aucuns l'interpréteront peut-être comme une seconde victoire des O.S. de l'automobile. Cependant, l'annonce récente des 2 905 suppressions d'emplois (le Monde du 23 novembre) demandées par la direction d'Automobiles Peugeot – dont Talbot est la filiale dans le groupe P.S.A., - n'est pas faite pour renforcer le consensus social qui s'était ébauché à l'usine de Poissy. - J. B.

(1) Cette commission était compo sée, en dehors de son président, de vingt membres : dix représentants de la direction et dix des organisations syndicales représentées dans l'entreprise (C.G.T., C.F.D.T., F.O., C.S.L. et syndicat autoLA POLITIQUE SALARIALE EN 1984

#### «Le gouvernement s'enferme dans une logique qui ne peut rencontrer que l'opposition des salariés »

affirme M. Maire

Invité le 30 novembre du journal de T.F. 1, M. Edmond Maire a vivement critique l'«encadrement rigide et autoritaire . des prix et des salaires pour 1984, qui résulte d'«une action parallèle mais non concertée du gouvernement et du patronat ». Redoutant l'«échec des négociations salariales», des «tensions économiques et sociales fortes - et la • mise en cause de la lutte contre l'inflation », le secré-taire général de la C.F.D.T. a ajouté que - le gouvernement, en suivant la même voie que le patronat, a pris le mauvais exemple et s'enferme dans une logique qui ne peut rencontrer que l'opposition des salariés ».

Pour M. Maire, la seule solution était de remettre les pendules à zéro et de responsabiliser les acteurs sociaux dans un nouvel objectif de lutte contre l'inflation en 1984 - et non d'eimposer d'en haut cet objectif -. La C.F.D.T. refuse

toute - police des salaires .. S'exprimant le 30 novembre, devant les travailleurs de Trefimétaux à Dives-sur-Mer (Calvados), M. André Sainjon, secrétaire général de la fédération de la métallurgie C.G.T., a demandé à M. Delors de · frapper aux bonnes portes · et de prendre - dans les bonnes poches -. Le fait que l'objectif de 8 % d'inflation en 1983 n'ait pas été atteint démontre avec évidence que les salaires ne sont pas responsables de

#### M. Bergeron : le risque de l'« engrenage infernal »

A Marseille, le 29 novembre, M. Paul Marchelli, délégué général de la C.G.C., a estimé que · à force de tirer toujours sur la même ficelle, et c'est ce qu'on est en train de faire, on bloque quasiment les salaires des Français, et en même temps on augmente leurs impôts. Vraisemblablement d'ici le printemps prochain, la corde va casser,et nous aurons de très fortes réactions sur le plan social ».

· Le plan de rigueur impliquait un ralentissement de la consomma tion. De ce point de vue, il a parfaitement réussi », écrit M. Bergeron dans un éditorial de F.O.-Hebdo, publié le 30 novembre. S'inquiétant du recul de la consommation, consé-

#### LES CADRES DE LA C.G.T. REFUSENT DE SE LAISSER « ENFERMER DANS UNE **ÉVOLUTION MOYENNE DE** LA MASSE SALARIALE »

- Les problèmes du pouvoir d'achat et de l'emploi sont bien les préoccupations dominantes de l'encadrement, a souligné, le 29 no-vembre, devant la presse, M. Alain Obadia, secrétaire général de l'Union générale des ingénieurs, ca-dres et techniciens (UGICT-C.G.T.). Après avoir noté que l'évolution moyenne des salaires des ingénieurs et cadres s'est élevée à 9,9 % d'octobre 1982 à octobre 1983 - contre 10,1 % pour les prix selon l'INSEE, - celle des techniciens et agents de maîtrise à 8,9 %, il a évoqué le « grand mécontentement » de ces catégories vis-à-vis du patronat et du gouvernement.

« En aucun cas, a affirmé M. Obadia, nous ne nous laisserons enfermer dans une évolution movenne de la masse salariale . le pouvoir d'achat devant être maintenu pour toutes les catégories couvertes par les conventions collectives avec une augmentation plus rapide pour les bas salaires. L'UGICT fera de décembre, janvier, février, - des mois d'impulsion de l'action revendicative • sur le pouvoir d'achat. Sur les retraites, l'UGICT a proposé « la mise en œuvre d'un régime complémentaire unique pour l'ensemble des ingénieurs, cadres et techniciens.

L'AVENIR DE L'ASSURANCE-CHOMAGE

#### Les syndicats comprennent que le gouvernement se dote de moyens législatifs

- dix mille selon la C.G.T. - ont défilé, dans l'après-midi du 30 novembre, de la place du Trocadéro au siège du C.N.P.F., à l'appel de l'Union régionale C.G.T., pour stopper l'offensive du paironat contre le système de protection sociale ».

uence de la baisse du pouvoir

l'achat, le secrétaire général de

F.O. ajoute: « On peut donc se

demander si les pouvoirs publics ne

se sont pas laissé entraîner dans un

engrenage infernal. Ces décisions

n'ont en effet pas donné les résultats escomptés mais vont créer une

situation préoccupante à tous

égards. Nous ne nous réjouissons

pas du fait que M. Jacques Delors

all perdu son pari sur l'inflation.

Seulement, force est de constates

qu'il n'a pas réussi malgré la

imension des sacrifices imposés. •

· Lorsque nous exprimons nos

craintes de voir détruire l'équilibre

social, poursuit M. Bergeron,

d'aucuns nous jugent pessimistes

ou, pire, nous soupconnent d'expri-

mer par une voie détournée, une

sorte d'opposition politique. Il n'y a

rien de vrai dans tout cela. Nous

disons simplement, parce que telle

est notre conviction, que, si le gou-

vernement n'attènue pas le rigo-risme de sa politique, cela finira par

mal tourner. Et, à cela, personne ne

A propos du projet de loi adopté par le conseil des ministres le matin même pour habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance sur l'assurance-chômage, M. Henri Krasucki, secrétaire général de la C.G.T., a estimé qu - il est normal que le gouvernement prenne une me-sure de sauvegarde qui ne résout

toutefois pas le problème ». Sur le même sujet, M. Edmond Maire, secrétaire général de la

Environ trois mille manifestants C.F.D.T., a également affirmé · qu'il était normal que le gouver nement se dote des moyens législatifs pour parer à l'échec (...) .. en ajoutant qu'il ne serait .. pas d'accord pour que le gouvernement joue d'avance cet échec ».

> Enfin M. André Bergeron, secrétaire général de F.O. et président de l'UNEDIC, a souligné, dans un communiqué : « Autant je comprends le gouvernement de prendre ces dispositions, afin de ne pas être pris au dépourvu, autant je lui demande d'être conscient du fait que l'accord ne pourra se faire entre le C.N.P.F. et les organisations syndicales sans qu'on sache ce que deviendront les chômeurs qui dépendront de la solidarité nationale. »

DES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS SONT ANNONCÉES DANS L'AÉRONAUTIQUE ETLETEXTILE

Les difficultés du secteur acronautique ont des conséquences sur la situation de l'emploi dans les entreprises sous-traitables. L'inspection du travail vient d'autoriser 59 lices. ciements sur les 65 demandés par la société Hurel-Dubois, de Meudonla-Forêt (Hants-de-Seine), qui emploie 690 salariés. L'entreprise Sarma, de Saint-Vallier (Drome), a annoncé son intention de licencies 121 personnes, sur un effectif de 5an salariés, et de fermer son unité de Champigny-sur-Marne (Valde-Marne), où travaillent 144 per-

D'autres liceaciements ou suppressions d'emplois sont également prévus dans le secteur textile. Ainsi la société Manufo, de Fougerollesdu-Plessis (Mayenne), en règiement judiciaire, a annoncé au comité d'entreprise, le 29 novembre, le licenciement de 339 de ses 567 salariés. Le même jour, le comité central d'entretrise de la Lainière de Roubaix a appris la suppression de 168 emplois dans l'établissement de Cambrai (2 446 salariés), qui donneront lieu toutefois à des reclassements an sein du groupe (9 000 salariés) ou à des mises en préretraites F.N.E.

Une procédure pour le licenciement de 30 salaries, sur un effectif de 104, a été engagée après le dépôt de bilan, il y a dix jours, de l'entreprise Aubert, de Cernay (Hant-Rhin), qui fabrique des landans.

La société la Douillerie française de Fourquevaux (Haute-Garonne). deuxième fabrique française pour la production de cartouches, et qui enploie 48 salariés, fermera ses portes à la fin de l'année, vient d'annoncer la direction.

La direction de la filiale française de la société aliemande Foto Quelle, implantée à Ilizach (Haut-Rhin), a résenté un plan de restructuration, le 30 novembre, lors d'une réunica du comité d'entreprise. Selon ce plan, 50 emplois seraient supprimés, sur un total de 90.

: 2 :

The later with the later

از بهاد

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### The control of the co **AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS**

#### COMPAGNIE ÉLECTRO-FINANCIÈRE

Pour un bon départ en 1984 de votre comptabilité.

la revue fiduciaire

"le nouveau plan comptable annoté"

Chaque compte, dans ce guide, est analysé sous le double aspect:

"le nouveau plan comptable annoté" un classique de

l'édition comptable tiré à ce jour à plus de 1 000 000 d'exemplaires.

le numéro franco : 51,00 F - (210 pages)

la revue fiduciaire = 54, rue de Chabrol - 75480 PARIS cedex 10

nouvelle codification: fonctionnement des comptes;

des caractéristiques fiscales et juridiques ;

rappels indispensables, conseils pratiques

Les actionnaires, réunis en assemblée générale ordinaire le mardi 29 novem-bre 1983 sous la présidence de M. Jean-Pierre Brunet, ont approuvé les comptes de l'exercice 1982-1983.

Le résultat des opérations courantes, favorablement influencé par les apports de titres intervenus au cours de l'exercice, s'élève, avant impôt, à 55 260 000 francs contre 28 861 000 francs pour l'exercice précédent. L'essentiel en est constitué par les revenus du portefeuille qui ont atteint 55 974 000 francs contre 29 033 000 francs en 1981-1982.

Compte tenu du solde de la balance des plus et moins-values en capitaux qui s'établit, avant impôt, à 17 472 000 francs, le bénéfice net de l'exercice s'élève à 59 276 000 francs contre 43 942 000 francs pour l'exercice

L'assemblée générale a décidé de ré-partir aux actions une somme globale de 34 572 712 francs contre 25 525 000 francs au titre de l'exercice 1981-1982, soit une augmentation de 35,4 %. Cette répartition s'applique à un capital porté de 94 537 000 francs à 127 807 500 francs, du fait des apports.

Le dividende correspondant est de 29 francs pour les 1 106 250 actions ayant droit à un coupon entier - contre 27 francs pour l'exercice précédent - et de 14,50 france pour les 171 825 actions

• de la nouvelle technique comptable :

écritures à passer

Soparem et n'ayant droit qu'à un demi soparem et n'ayant droit qu'à un demi-coupon. Il s'y ajoutera un avoir fiscal, respectivement de 14,50 francs et de 7,25 francs. Le revenu global sera ainsi de 43,50 francs dans le premier cas— contre 40,50 francs — et de 21,75 francs dans le second. Le coupon nº 47, repré-sentatif de ce dividende, sera détaché le 5 décembre 1983 et mis en paiement le

22 décembre 1983. En application des articles 351 et 353 nouveaux de la loi du 24 juillet 1966, l'assemblée a voté une résolution offrant aux actionnaires qui le souhaiteraient l'option pour le paiement du dividende en actions de la compagnie. Le délai d'option est de trois semaines à compter de la date de l'assemblée, il prendra fin le 20 décembre 1983. Le prix d'émission s'établit à 439 francs; la dernière cote. ce jour, est de 520 francs, coupon de

29 francs attaché. En oure, une assemblée générale ex-traordinaire a donné au conseil les pouvoirs d'augmenter éventuellement le capital, sur ses simples délibérations. jusqu'à un montant maximal de 350 mil-lions de francs.

Le président a profité de cette assemblée pour donner un certain nombre d'indications sur les principales sociétés du groupe C.G.E. dans lesquelles la mpagnie Electro-Financière détient des participations significatives : Alsthom-Atlantique, C.I.T.-Alcatel et Alcatel-Electronique

Le Conseil d'Administration, réuni le 29 novembre 1983, a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 août, comme

#### **GROUPE FNAC**

Les ventes du groupe se sont élevées à 2.458,2 millions de francs, en progression de 8,1 % par rapport à l'exercice précédent sans augmentation des sur precedent sans augmentation des sur-faces. Cette progression modérée, com-parée il est vrai à une année de forte ac-tivité, traduit essentiellement la baisse générale de la consommation en France et aussi certains phénomènes spécifi-ques, tels que les perturbations pro-fondes du marché des magnétoscopes. Le bénéfice d'exploitation consolidé (33 millions de francs) est en régression sensible, la progression des charges, de-meurant encore supérieure à celle des ressources. Par coutre, la marge brute d'autofinancement (48,9 millions est en légère progression, de + 5,6 % par rapport à l'exercice précédent). Le bénéfice net consolidé, part du groupe, s'élève à 19,9 millions de francs

#### contre 22,1 millions de francs pour l'exercice précédent. FNAC S.A.

Les ventes de FNAC S.A. se sont éle-vées à 1.686,5 millions en progression de 3,1 % par rapport à l'exercice précédent. Les bénéfices d'exploitation et net s'élèvent à 232,2 millions et 13,9 millions contre 38,7 millions et 17,5 millions pour l'exercice précédent.

Malgré un environnement défavorable, le Conseil d'Administration reste confiant dans l'avenir. C'est pourquoi, il a décidé l'ouverture d'unités à ROUEN, DLION, ORLÉANS et BORDEAUX, ainsi que le transfert et l'agrandissement du magasin de LYON, qui devraient in-tervenir à sin 1984 et en 1985. Le dividende de l'exercice serait fixé à F. 10 (F. 15 y compris l'avoir fiscal) contre F. 8,70 l'an passé (F. 13,05 y

compris l'avoir fiscal). CONSEIL D'ADMINISTRATION Depuis le 13 septembre 1983, Roger Kérinec est Président-Directeur Géné-ral, succédant à M. André Essel.

**NOVEMBRE 1983** 

Emprunt à taux révisable annuel de 2500 000 000 F en 500 000 obligations de 5 000 F nominal garanti par Electricité de Françe

Prix d'émission : 5000 F par obli-

Jouissance: 12 décembre 1983. Intérêt annuel : le 1 " taux d'intérêt annuel sera de 14,10% et 705 F par obligation.

Intérêt minimum garanti: 8,50%. <u>Durée :</u> 10 ans. Amortissement: in fine.

Amortissement anticipé : interdit sauf par rachat en Bourse et par offres publiques d'achat.



Souscriptions:

les souscriptions seront reçues aux caisses désignées ai-après, dans la limite des titres disponibles chez chacune d'elles :

Caisses de Crédit Agricole Mutuel, Caisse Nationale de l'Energie, Banques et tous intermédiaires

agrées par la Banque de France. Cotation : demandée à la Bourse La Caisse Nationale de l'Energie

est chargée du service de l'émis-

Une note d'information (Visa COB № 83 - 325 du 24 novembre 1983) peut être obtenue sons frais auprès de la SAPAR et des Etablissements chargés du placement.

#### **ETABLISSEMENT FINANCIER** DU GROUPE EDF

Société Anonyme de Gestion et de Contrôle de Participations 3-5, avenue de Friedland - 75008 PARIS BALO du 28 novembre 1983

MINES DE LA C.G.T MENT DE SE LAISSEF FEMER DANS UNE STEEM MOTERME DE

William Company Same and the same of the same

The Affirm Control of the

Antonio del properti del proper

DES SUPPLIES DE DEPORT

What is

the Market

V 116.50

What is

Property of the second 
Property of the second of the

American Commence of the Comme

Again that are against the same of the sam

da groupe 10 years to 1 he.

Che grandy and a de-

de DA, signatur, interesta

do Managara

Real Section Control of the Control

TORREST OF THE

SONT ANNOYEE DANS LABRONAUTER EEBIL

ME IMARKE. Branch de France Company Statement of the State The second second Secretary as a second s The state of the s Street of the Control 

Market Control of the Control of the TO BE STORY OF THE STORY w the first see the second the same with the same of the Company of the Property of the Company of the Compa THE PARTY OF THE P Andreas and a deligence \*\*\*\*\* 445 - 141 - 4 A war and a second and a second The second secon The control of the co The control of the co

Approximate the second of the 

A TRANSPORT AND ASSESSMENT OF THE RES the later the same of the The state of the s the state of the s THE COLUMN THE PROPERTY OF THE The state of the s with fig. or probabilities at a self-cell in the contract La Belligier German beginget -

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O The state with the first of the state of the المنافي من المنافذة ا And the contract of the second second ... .\_\_\_ ..\_ ..\_ . . TERE DES REALITES

THE SERVICE SERVICE STATES ্রান্তর প্রস্তুত্ব প্রকর্ম স্থানির সংক্রম স্থানির স্থ graphy of the state of the

and wester feature for the contract # \$ 5mg, #y ett och stellar och e ्रम् । इक्कारी आगांच्या है है है । इन्हें है । इन्हें है ।

TO FOREST SPECIAL SPECIAL SPECIAL and the same of th

Sept 1 miles

- 1975年 - 1847年 - 1888年 - 1885年 - 18

**MBRE 1983** 

<u>इति क्षेत्रीकृत्रकार वर्ष द्वितिया है त्वन त्व</u> etricità de France

CAN FOR NEW AND THE SECRETARY OF PROPERTY. 

## MARCHÉS FINANCIERS

PARIS 30 novembre

En reprise

Influencé par le nouveau bond en avant de Wall Sreet où le Dow Jones a inscrit un record, le marché parisien a amorcé, mercredi, une reprise après avoir observé une pause deux jours de suite.

A l'approche du son de cloche final = qui n'empêche pas, d'ailleurs, les coteurs de poursuivre les transactions y quelques minutes de plus afin d'exécuser les derniers ordres, - l'indicateur instantané était en hausse de 0,4 %, et de nombreux titres repartaient de Tavant dans des conditions toujours Taussi actives (les transactions ont corté mardi sur plus de 210 millions de francs).

Le marché parisien reste empreint de nervosité et nombre d'opérateurs adop-: lent une attitude « suiviste » de peur de . se faire distancer sur une valeur dont ils n'auraient pas décelé à temps les perspectives de plus-values.

Générale des eaux, toujours très survenerate des eaux, toujours tres surveillée, a effectué un net redressement.
Après avoir perdu 7,8 % la veille, à 557 F. sous l'effet de ventes bénéficiaires, le titre s'est repris à 570, en progrès de 3 %. Parmi les autres hausses les plus importantes figurent Printemps, Fives Lille, Creusot-Loire. Penarroya, Esso, avec des gains de 4 % - à5%.

A l'inverse, Nordon perd 7,5 % : tandis que Tales Luzenac, Nord-Est et 211 Manurhin cèdent 3 % à 4,5 %.

Sur le marché de l'or, le « boom » du métal sin se poursuit. Il s'est négo-cié à 405,75 dollars l'once dans la matinée à Londres, repassant la barre des 400 dollars délaissée depuis deux mois (il s'était traité à 391,25 au premios (fixing » de mardt). A Paris, le lingot est passé à 106 000 F (+ 2400 F) et le napoléon à 655 F (+5F).

Légère baisse du dollar-titre, à ... 10,65/67 F, à l'instar de la devise américaine.

#### **NEW-YORK**

#### Ventes bénéficiaires

Wall Street ne se sera mainteau que vingt-quatre heures au sommet de son histoire. Des ventes bénéficiales se sont produites, mercredi, qui out principalement affecté les Blues Chips et les valeurs de hante technologie et Findice des indus-trielles, parvenu quand même en cours de séance à culminer à la cote 1 296,95, s'est finalement établi à 1 276,01

(-11,18 points).

Dans l'ensemble, le marché a donc assez bien encaissé le choc. Ce d'autant, phénomène remarquable, que le volume des transactions (120,13 millions de titres échangés contre 100,46 millions la veille) a été le plus important enregistré depuis le 16 juii dernier (124,5 millions).

De l'avis général, la réaction a revêtu m De l'avis général, la réaction a revêtu en caractère essentiellement technique. Autour du Big Board, certains évoquaient, comme facteurs baissiers, la perspective d'une posiction fiscale pour réduire le déficit budgétaire — projet pourtant reponses par le secrétaire au Trésor — et les rumeurs sur le prochain départ de M. Martin Feldstein, chaf des conseillers économiques de la Maison Blanche, Mais ces considérations ne sont pes apparent très sérieuses. A l'évisont pas apparnes très sérieuses. A l'évidence, l'annonce d'une hausse de 0,8 % er octobre (contre 1 % en septembre) du principal indicateur économique a, en confir-mant le ralentissement espéré de l'expan-sion (atténuation de l'effet de surchauffe redouté), contribué à freiner le mouvemen

| VALEURS                        | Cours du<br>28 nov. | Cours du<br>30 nov.        |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Alcon<br>A.T.T.                | 45 3/4<br>64 3/4    | 45 1/8<br>64 1/8           |
| Boeing<br>Chase Menhattan Bank | 47 1/8              | 45 5/8<br>46 7/8           |
| De Pont de Nemours             | 73 3/4              | 54<br>73 1/8<br>37 3/4     |
| Ford                           | 1 1011/2            | 61.5/8<br>57               |
| General Motors                 | 513/4<br>741/2      | 52 3/8<br>72 5/8           |
| Goodyear<br>LB.M.              | 121 3/8             | 33 1/8<br>118              |
| Mobil Cit                      | 29 1                | 43 3/4<br>28 1/2<br>37 1/8 |
| Schumberger<br>Tessen          | 49 1/4<br>36 1/8    | 47 7/8<br>35 1/8           |
| U.A.L. Inc. Union Certicle     | 34.5/8<br>67        | 33 5/B<br>67               |
| U.S. Strel                     | l 555 · ∣           | 29 3/4<br>54               |
| Xarox Corp                     | 48 1/2              | 48 1/2                     |

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

PARIBAS. - Déjà présente à Singapour, grâce à une succursale et à une délégation, la banque Paribas vient d'ouvrir sur cette place une banque commerciale (merchant bank) sous le nom de Paribas South East Asia-Merchant Bank, dont la présidence a été confiée à M. Michel Jacquet, la vice-présidence étant assurée par M. Philippe Aubert, directeur de la succursale de Hongkong.

BANCA COMMERCIALE ITA-LIANA. - Cet établissement italien vient de fonder une succursale à Zurich, Suisse, qui sera dotée d'un capital de 100 mil-- lions de francs suisses, avec pour mission de faire le lien entre les opérateurs italiens intéressés par le marché suisse, et les

INDICES QUOTIDIENS (INSEE, hase 100 : 31 dec. 1982) Valeus étragères ...... 149,6 151,1 C\* DES AGENTS DE CHANGE 

TAUX DU, MARCHÉ MONÉTAIRE Effets privés du 1ª déc. ..... 12 1/8 % COURS DU DOLLAR A TOKYO 1 dollar (en yens) ...... 234,20 232,60

financiers helvétiques désireux de traiter avec la Péninsule.

INDOSUEZ. - Afin de développer ses activités en Thallande, la banque Indo-Suez, qui vient d'agrandir sa succursale principale de Bangkok, va mettre sur pied la première société de crédit-bail créée dans ce pays. Le capital de cet établissement serait réparti entre la banque Indo-Suez, le groupe Locafrance (filiale de cette demière spécialisée dans le créditbail) et des partenaires locaux, conformé

En annonçant ce projet, M. Antoine Jeancourt-Galignani, directeur général de la banque, a précisé qu'Indo-Suez, cinquième banque étrangère opérant dans ce pays, voulait continuer à développer sa clientèle parmi les compagnies commer ciales japonaises, lesquelles ont représenté en 1982 environ 25 % des activités de sa succursale de Bangkok contre 5 % en

. MAUREL ET PROML - Deux per sonnes physiques, MM. Philippe et Patrice Duboscq, domiciliés à Bordeaux, ont informé la Chambre syndicale des agents de change que leur participation respective dans le capital de la société Maurel et Prom (dont les actions sont cotées à Bordeaux) avait franchi le seuil de 10 %.

| )          | BOU                                        | RS               | E               | DE PA                                     | RI              | S                     | Con                                 | pt               | an               | t                                         | 30                   | N                   | OVEN                                         | 1BI                  | RE                  |
|------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| -          | VALEURS                                    | %<br>The notes.  | conbod<br>22 qs | VALEURS                                   | Cours<br>préc.  | Demier<br>count       | VALEURS -                           | Cours<br>préc.   | Dermier<br>cours | VALEURS                                   | Cours<br>préc.       | Demier<br>cours     | VALEURS                                      | Cours<br>proje_      | Dernier<br>cours    |
|            | 3%<br>5%                                   | 38 80            | 0 500<br>4 161  | Deimas-Vieljeux<br>Dév. Rég. P.d.C (Li) . | 501<br>112      | 510<br>111 60         | Porcher<br>Profile Tubes Est        | 180<br>5.25      | 162 50<br>5 45   | Finadremer                                | 237<br>0 45          | 237<br>0 28 o       |                                              | 410<br>99 90         |                     |
|            | 3 % amort, 45-54                           |                  | 1               | Dicise-Botton                             | 328             | 341                   | Progvest ex-Lain.R                  | 35               | 35               | Géa. Belgique                             | 317                  | 330                 | Thyssen c. 1 000                             | 280<br>19            | 18 90               |
| œ.         | Emp. 7 % 1973<br>Emp. 8.80 % 77            | 9830<br>· 112.20 | 4 616           | Dist. Indochine<br>Dozo, Tray, Pub        | 315<br>206      | 310<br>200            | Providence S.A                      | 432<br>1140      | 440<br>1186      | Gerstert                                  | 450<br>126           | 126 50              | Valle Montagne                               | 540                  | 560                 |
| 4          | 9,80 % 78/93                               | 88 70            | 3 802           | Doc-Lamouse                               | 206             |                       | Raff, Soci. R                       | 185              | 152 50           | Goodyear                                  | 357                  |                     | Wagone-Lits                                  | 337<br>74 90         | 345<br>75           |
| το-<br>π±  | 8,80 % 78/86<br>10,80 % 79/94              | .90<br>.91.05    | 8 535<br>2 597  | Buniop                                    | 6 70<br>945     | 4 40 o<br>955         | Researts Indest<br>Révilion         | 90<br>442 30     | 87<br>440 20     | Grace and Co                              | 488 50<br>54 80      | 492<br>54 20        |                                              |                      |                     |
| İε         | 13,25 % 80/90                              | 188 60           | 6 553           | Enex Victor                               | 950             | 920                   | Ficqies-Zur                         | 131 90           |                  | Gott Oil Canada                           | 146                  | 145                 | SECOND                                       | WAK                  | CHE                 |
| is-<br>le  | 13,80 % 80/87<br>13,80 % 81/93             | 101 45<br>100 80 | 1 734<br>12 098 | Economers Centre                          | 2550<br>419     | 2550<br>419 50        | Ripolis                             | \$5<br>\$5       | 46 10a           | Hartebeest                                | 725<br>1470          | 752<br>1510         | AGP.R.D.                                     | 1035                 | 1045                |
| 5,         | 16,75 % 81/87                              | 110              | 3 753           | Bectro-Benque                             | 230             | 235                   | Rocherortese S.A                    | 13.30            | 1330             | Hoogovan , , ,                            | 124                  |                     | Defsa                                        | 385<br>1201          | 400 50<br>1200      |
| I          | 16,20 % 82/90<br>16 % juin 82              | 119 18<br>109 55 | 14 292<br>7 650 | Electro-Financ.                           | 520<br>148      | 500                   | Rosano (Fib.)                       | 109 50           | 110              | L.C. Industries<br>Int. Min. Chem         | 480<br>500           | 483                 | For East Hotals ,                            | 1 02                 | 101                 |
| SZ.        | EDF.7,8%81                                 | 137 20           | 13 164          | ELM. Lablanc                              | 550             | 550                   | Rougier et Fils                     | \$7 60<br>340    | 55 30<br>350     | Johannesburg                              | 1135                 |                     | Merin Immebiler<br>Métallarg. Minière        | 1895<br>129 50       | 1890<br>130         |
| 0-         | E.D.F. 14,5 % 80-82<br>Ch. France 3 %      | 100 80<br>148    | 6 632           | Entrepôts Paris                           | 298<br>1150     | 287<br>1148           | Sacar                               | 40               |                  | Kabota                                    | 13 20                |                     | M.M.B                                        | 286<br>1610          | 286<br>1800         |
| II-<br>és  | CMB Boars janv. 82 .                       | 101 65           | 5.818           | Epergrae de France                        | 325             |                       | Sacilor                             | 2 51<br>74       | 2 61<br>72       | Letonia                                   | 258<br>511           | 255                 | Petit Batasa                                 | 390                  | 396 10              |
| le         | CNS Parities                               | 101 70<br>101 65 | 5 818<br>5 818  | Epeda-BF                                  | 1335<br>330     | 1335<br>322           | Safic-Alcan                         | 206              | 206              | Marts-Spencer                             | 35                   | 35 90               | S.C.G.P.M.                                   | 468<br>199           | 474<br>200          |
| io         | CNI janv. 82                               | 101 60           | 5 818           | Eurocom                                   | 634             | 635                   | SAFT                                | 225<br>23        | 229<br>23.70     | Michael Bank Pic                          | 85<br>98 50          | 65<br>103.80        | Sociento                                     | 2756<br>217          | 2700<br>217         |
| <b>111</b> | 8.S.K. 10,50% 77 .<br>Carrelour 6.75% 75   | 2685<br>315      | 32              | Europ, Accumel<br>Etarrik                 | 36 90<br>250    | 37 90<br>246          | Seint-Raphell                       | 86 40            | 90               | Nat. Nededanden                           | 662.                 | 641                 | Rodersco                                     | 461                  | 455                 |
| e.<br>IL   | interbell (obl. conv.) .                   | 232              | 23 300          | Felix Potin<br>Farm, Victor (Ly)          | 1072<br>158     | 1115                  | Salins du Mini<br>Sanna-Fé          | 235<br>182       | 239<br>181       | Noranda                                   | 215<br>20 10         | 220<br>20           | Hors                                         | -cote                | 1                   |
| ve .       | Laterge 6 % 72<br>Mestell 8,76 % 77 .      | 318<br>1350      | 32 800<br>133   | Finalens                                  | 86              | 87 10                 | Saturna                             | 51               | 52 50            | Pakhoed Holding<br>Patrofics Canada       | 183<br>960           | 184                 | Air-lodustrie                                | 5 2S.                | 5 10                |
| î⊢.<br>sé  | Michelin 5,50% 70 .<br>Moës-Hennes, 8%77   | 611              |                 | PPP                                       | 93<br>229       | 96 70<br>220          | Sevoisienne (M)<br>SCAC             | 86<br>200.50     | 200 50           | Pfizer inc                                | 410                  | 415                 | Alser<br>Cullulose du Plin                   | 168<br>27 80         | 28                  |
| 12         | Pétr. (Fee) 7,50% 79                       | 1585<br>205 20   | 20 580          | Focap (Chite, east)<br>Foncière (Ciel)    | 1227<br>190     | 197 60                | Seiler-Leblace                      | 285              | 265              | Phopoix Assuranc                          | 63 50<br>9 80        |                     | C.G.Maritime                                 | 10                   | 10                  |
| d⊢<br>Le   | Paugeot 6 % 70-75 .<br>Seeoff 10,25 % 77 . | 347<br>690       | 65 100          | Fonc. Agache-W                            | 95 40           | 92                    | Senelle Meubauge<br>S.E.P. (M)      | 150<br>81        | 145              | Process Gamble                            | 520                  | 635                 | Coperez                                      | 470<br>70            | 480<br>3 50 o       |
| 30         | SCREG 8,75 % 78 .                          | 172              | 16 520          | Fonc. Lyanasise                           | 1300<br>151     | 152                   | Serv. Equip. Vét                    | 43               | 44 50            | Ricoh Cy Ltd                              | 47 20<br>1120        | 47 40<br>1100 c     | Files.Fournies<br>Imp. GLang                 | 1 80<br>1 70         |                     |
| n i        | Téléss. 7 % 74                             | 165 50<br>250    | 16 750<br>25    | Forges Gueugnon                           | 16 95           |                       | Sicili                              | 37 10<br>265     | 36 80<br>282     | Robeco                                    | 1160                 | 1160                | La Mure                                      | 50<br>130            |                     |
| <b>n</b> - | 100,000 0,000                              |                  |                 | Forges Strasbourg                         | 125<br>1245     | 125 50<br>1255        | Sizera-Alcatel                      | 812              | 600              | Shell fr. (port.)<br>S.K.F. Aktieholag    | 85<br>195            | 204 10              | Rorento N.V                                  | 705                  | 708                 |
| n-         |                                            |                  |                 | Fougerolle                                | 91 20           | 90                    | Siovice                             | 125<br>181       | 120<br>182       | Sperry Rand                               | 461                  | 450                 | Sabi. Morifon Corv<br>S.K.F.(Applic. méc.) . | 129<br>60            | 129 d               |
| fe<br>Et   | VALEURS                                    | Cours            | Demier          | France LA.R.D.                            | 104<br>545      | 103<br>540            | SNAC Acidoki                        | 165 10           | 155 10           | Steel Cy of Cas                           | 255<br>164           |                     | S.P.R                                        | 135<br>55 10         | 135                 |
|            | JALLOND .                                  | préc.            | cours           | Frankel                                   | 200<br>835      | 200 50<br>845         | Sofal finencière<br>Softo           | 335<br>165 10    | 337<br>185 10    | Sud Allumettes                            | 345 50               |                     | Ufinex                                       | 222                  | 221 20              |
|            | Aciers Pisageot                            | 47 90            | 46              | From. Paul Remard                         | 411             | 405                   | Seficonal                           | 435              | 436              |                                           |                      |                     |                                              |                      |                     |
| •          | A.G.F. (St. Comt.)<br>A.G.P. Vio           | 358<br>37.10     | 359<br>3795     | GAN                                       | 555<br>580      | 655<br>580            | S.O.F.LP. (M)<br>Sofragi            | 101<br>765       | 101<br>759       | VALEURS                                   | Émission             | Rachat              | VALEURS                                      | Émission             | Rachat              |
| 7          | Agr. Inc. Madag                            | 80               | 80              | Gazet Bass                                | 1200            | 1245                  | Sogepal                             | 208              | 212              |                                           | Fras incl.           | PEC                 | 17220115                                     | frais incl.          | net                 |
|            | Alfred Herfico                             | 68 50<br>380     | 67 80<br>378    | Gemesin                                   | 110<br>24 50    | 24 20                 | Soudare Autog<br>S.P.E.G            | 76<br>140 to     | 75<br>145        |                                           | SIC                  | CAV                 | 30/11                                        |                      |                     |
| •          | André Roudière                             | 166 50           | 160             | Gertend (Lyr)                             | 558<br>180      | 580<br>221 50         | Speichim                            | 170              | 170              | Actions France                            |                      |                     | Laffitza-crt-terme                           |                      |                     |
|            | Applic. Hydraut<br>Arbel                   | 319 90<br>40     | 325<br>41       | Gr. Fin. Constr                           | 176             | 176                   | S.P.L                               | 398 80<br>136 10 | 321 d<br>136 20  | Actions lovestins<br>Actions offectives   | 272 04<br>323 01     | 259 70<br>308 36    | Laffica-Esparaion<br>Laffica-Franca          | 641 31<br>194 58     | 612.23<br>185.83    |
| •          | Artois                                     | 399 50<br>15 80  | 400<br>15 80    | Gds Moul. Corbeil<br>Gds Moul. Paris      | 80 50<br>255    | 265 20                | Sterni                              | 221<br>329       | 221              | Audificandi                               | 351 59<br>240 18     | 335 65<br>229 29    | Laffitza-Oblig<br>Laffitza-Read              | 140 51<br>206 80     | 134 14<br>197 23    |
|            | Ausseciat-Ray                              | 20 55            | 20 50           | Groupe Victoire                           | 515             | 515                   | Taittinger                          | 740              | 316<br>730       | Agfimo                                    | 371 47               | 354 63              | Laffinae-Tokyo                               | 863 75               | 824 58              |
| •          | Bain C. Monace<br>Bananie                  | 85 .<br>430      | . 82<br>426 .   | G. Transp. Ind<br>Huard-U.C.F             | 126 10<br>36 90 | 128 10<br>37 90       | Testuri-Aequites<br>Thism et Mulh   | 126 50<br>44 30  | 125<br>44 50     | A.G.F. Interfands<br>Altefi               |                      | 380 06<br>220 92    | Lion-Associations<br>Liver portefeable       | 11011 92<br>494 16   | 11011 92<br>471 75  |
|            | Banque Hypoth. Eur.                        | 334<br>264       | 264 10          | Hutchinson                                | 30 70<br>148 70 | 29 50<br>177 50d      | Tiesmétal                           | 27 50            |                  | ALT.0                                     | 189 25               | 180 57              | Mondale investosem<br>Monecie                | 350 57               | 334 67<br>54241 36  |
|            | B.N.P. Intercontin                         | 124 80           | 128             | Hydroc St Denis                           | 53 50           |                       | Toer Editel                         | 315<br>189       | 309<br>189 80    | Amérique Gestion<br>Associa               | 524 62<br>21441 54   | 501 02<br>21441 54  | Jaula-Obligations                            | 463 89               | 442 85              |
|            | Bénédictine                                | 1550<br>86 50    | 1550<br>85 10   | Immindo S.A                               | 205<br>145      | 207<br>150 <b>8</b> 0 | Ugimo                               | 195              | 197 50           | Bousse investins                          | 281 43<br>1223       | 268 67<br>1223      | NatioAssoc                                   | 22365 86<br>12165 45 | 22311 24<br>12045   |
|            | Borie                                      | 307 20<br>675    | 295<br>574      | immobaliimrobangse                        | 290<br>487 10   | 478                   | Unibail                             | 495 20<br>112 10 | 498<br>112       | CLP                                       | 831 43               | 793 73              | Natio. Placements                            | 939 84<br>59807 84   | 897 22<br>58807 84  |
|            | Celf                                       | 355              | 363             | izmot. Marselle                           | 1940            | 1940                  | UAP                                 | 562              | 554              | Convertiento                              |                      | 278 96<br>1000 52   | MarioValours                                 | 499 05               | 476 43 e            |
| _          | Cambodge                                   | 190<br>101 50    | 185 10<br>104   | immofice                                  | 379<br>642      | 371<br>648            | Union Brasseries<br>Union Hebit     | \$9 30<br>280    | <br>251          | Condister                                 | 399 61               | 381 49              | Oblisem                                      | 164 49<br>411 35     | 157 03<br>392 70    |
|            | Campenon Bara                              | 195              | 194 50          | Invest. (Seé Cant.)                       | 682             | 665                   | Un, team. France                    | 261              | 261              | Croise, istractil                         |                      | 352 69<br>56129 20  | Parities Epurgos                             | 11770 68             | 11723 78            |
|            | Carbone-Lorraine                           | 232 20<br>45 10  | 232 20<br>46    | Jaeger                                    | 45 75<br>275    | 47<br>272 20          | Un. lod. Crédit<br>Usinor           | 292<br>1 13      | 300<br>1 10      | Drougt-France                             | 284 03               | 280 70              | Paribas Gastion<br>Patrimoine-Rattaite       | 547 04<br>1118 38    | 522 23<br>1096 45   |
| _          | Cameud S.A                                 | 125              | 128             | Lumbert Frères                            | 80              | B0                    | UTA                                 | 173              |                  | Orougt-Investige                          | 726 59<br>193 53     | 695 55<br>184 75    | Phonix Placements<br>Pierra levestass.       | 235 39<br>421 15     | 234 22 -<br>402 05  |
| . T        | Caves Requefort<br>C.E.G.Frig              | 811<br>166 10    | 820<br>171      | Lampes                                    | 109 80<br>64    | 109 90                | Vincey Bourget (Ny) .<br>Virgs      | 8 65<br>53 60    | 54 50            | Energie                                   | 240 62               | 22971               | Placement crt-terms                          | 51655 12             | 902 US<br>51855 12  |
| .          | C.E.M                                      | 29 50<br>835     | 29<br>850       | Lebon Cie                                 | 805             | 797                   | Waterman S.A                        | 267              | 260              | Epercount Scer<br>Epergrap Associations . | 6108 91<br>23619 39  | 9078 52<br>23548 74 | Provoce Investina                            | 258 46<br>11748 62   | 256 29<br>11690 17  |
| *  <br>}-  | Contrest (Ny)                              | 100              | 100             | Lille-Bornières                           | 228 20<br>510   | 228 20<br>513         | Brass. du Maroc<br>Brass. Coess-Afr | 120<br>20 40     |                  | Epergoe-Capital                           | E171 83              | 5120 62             | Sécur. Mobilière                             | 405 12               | 386 75              |
| le         | Cerebati                                   | 51 50<br>116 40  | 51 50<br>110 40 | Loca-Expension                            | 164 90          | 166 50                | DISSE ORDICAL . 1                   | 20 10            | 22 85            | Spargoe Cross                             | 1366 67<br>427 86    | 1304 704<br>408 27  | Sélec, Mobil, Div.                           | 11768 57<br>336 29   | 11578 98<br>321 04  |
| d<br>E     | C.F.S                                      | 591              | 600             | Locationneibre                            | 240<br>351      | 233<br>341            | Étran                               | nàres            | . ;              | Epargine Inter                            | 683 38               | 852 39 e            | Sélection-Rendem<br>Sélect. Val. Franc       | 172 08<br>198 75     | 164 28              |
| - I        | C.G.V.                                     | 253 20<br>109    | ::::            | Lordex (Riy)                              | 108<br>380      | 108<br>380            | Luan                                | ger es           | <b>'</b>         | Epergne-Oblig                             | 177 20<br>881 02     | 169 16<br>841 07    | Son-Associations                             | 1047 85              | 189 74<br>1045 76   |
| <u> </u>   | Chambon (M.)                               | 400<br>1060      | 390<br>1100     | Luchaire S.A                              | 233 80          | 234                   | AEG                                 | 295<br>300       | 310              | Epergre-Valent                            | 344 94<br>1075 15    | 329 30 e<br>1073    | S.F.L. fr. ac etc                            | 457 58<br>474 07     | 436 84<br>452 57    |
| -<br>-     | Champer (Ny)                               | 103              | 101             | Machines Bull<br>Magesins Unions          | 39 60<br>53 10  | 39<br>53              | Alican Alum                         | 410              | 420              | 5.000                                     | 8830 44              | 8430 01             | Sicar 5000                                   | 208 88               | 199 41              |
| ۱ ۶        | Chim. Gde Paroisse -<br>C.I. Martime       | : £3             | .64.50 .<br>350 | Magnant S.A                               | 45              | 43 20 0               | Algemeine Sank<br>Am, Petroline     | 1250<br>543      | 1299             | Euro-Croissance                           | 404 16<br>842 84     | 385 83<br>813 50    | Strainer                                     | 317 18<br>319 42     | 302 80<br>304 94    |
|            | Ciments Vicet                              | 235              | 238 .           | Maritimes Part                            | 138 (<br>45     | 136 50                | Arbed                               | 196              |                  | France-Garantie                           | 279 59               | 274 11              | Silvarente                                   | 195 73<br>360 55     | 186 85<br>344 20    |
| ė          | Citram (8)                                 | 120<br>412       | 120<br>411      | Mětal Déployé                             | 284             |                       | Astorienne Mines<br>Banco Central   | 106<br>85        |                  | France-Investies<br>FrObl. (noor.)        | 421 02<br>404 88     | 401 93<br>386 52    | SL-6s                                        | 983 80               | 939 19              |
| -          | CLMA (FrBail)<br>CMM-Mar Madag             | 350<br>4 80      | 300             | MA.H                                      | 39<br>240       |                       | Boo Pop Espenol<br>B. M. Mexicose   | 77<br>7 25       | 79               | Francic                                   | 238 11               | 227 31              | SNI                                          | 790 72<br>1038 67    | 744 46<br>991 57    |
| ₽          | Cochery                                    | 48               |                 | Mors                                      | 400<br>124 50   | 410                   | B. RégL Interset                    | 33000            | 33000            | Fructifor                                 | 230 95<br>419 63     | 220 48<br>400 60    | Soldiewest                                   | 443 44               | 423 33              |
| a  <br> -  | Cofradel (Ly)                              | 406<br>218       |                 | Navel Worms                               | 113 90          | 400 ED                | Barlow Rand                         | 103<br>146       | 150              | Fraction                                  | 58659 33             | 58513 05            | Sogepargne                                   | 312 03<br>869 43     | 297 88<br>830       |
| É          | Contindus                                  | 600              | 803             | Navig. (Nat. de)<br>Nicolas               | 55 30<br>345    |                       | Bowater                             | 38               | 38               | Gestion Associations<br>Gestion Mobilian  | 111 34<br>568 89     | 108 62<br>543 09    | Sogieter                                     | 1137 67              | 1086 08             |
| <u>.</u>   | Comp. Lyon-Alest                           | 155 10<br>188 50 | 189             | Noderi-Gougls                             | 100             | 96                    | British Petroleum<br>Br. Lambert    | 64 15<br>375     | 400 20           | Gest. Bandement                           | 491 74               | 469 44              | Solei inveniss                               | 471 07<br>348 83     | 449 71<br>333 01    |
| • ]        | Concorde (La)                              | 253<br>12.20     |                 | OPS Paribas                               | 139<br>118      |                       | Caland Holdings<br>Canadian-Pacific | 108<br>431       | 101              | Gest. S&L France<br>Haussemenn Oblig      | 378 32<br>1230 77    | 361 16<br>1174 96   | Uni-Associations                             | 101 64<br>255 96     | 101 64<br>244 35    |
| . 1        | Comta S.A. (Li)                            | 33               | 33 50           | Origny Deermaise                          | 132 50          | 124 c                 | Cockerill-Ougre                     | 25 10            |                  | Horizoe                                   | 643 29<br>368 77     | 614 12<br>352 05    | Uniforcier                                   | 676 GQ               | 645 82              |
| i          | Crédit (C.F.B.)                            | 194<br>395       | 192 30<br>400   | Palais Nouveauté<br>Paris França          | 293<br>100      |                       | Cognines                            | 477<br>570       | :::              | Indo-Soez Valeurs                         | 642 51               | 813 37              | Unigestion                                   | 850 18<br>1115 01    | 620 70<br>1064 45   |
| 5          | Cr. Universal (Cie)                        | 480              | 442             | Peris-Orléans                             | 150             | 149                   | Courtaulds                          | 16 05            | 17 25            | Ind. française<br>Interoblic.             | 11433 84<br>10387 21 | 11209 65<br>9916 19 | Un Régions                                   | 1410 15              | 1346 21             |
| s<br>n     | Crécitel                                   | 114 90<br>115    |                 | Part, Fin. Gest. Im<br>Pathé-Cinéme       | 280 90<br>284   | 284                   | Dart. and Kraft<br>De Beers (port.) | 749<br>75 40     |                  | Intersilent France                        | 280 17               | 267 47              | University Univer                            |                      | 1709 02<br>12948 90 |
| é          | Darblay S.A<br>De Districh                 | 195<br>310       | 215 20          | Pathé-Marconi<br>Piles Wonder             | 148 70<br>130   | [                     | Dow Chemical<br>Dresdner Bank       | 355<br>680       | 351              | intervaleurs indust<br>invest, not        | 408 31<br>10261 09   | 389 79<br>10240 61  | Valorem                                      | 392 70<br>10866 47   | 374 89<br>10812 41  |
| t<br>11.   | Degramont                                  | 134 60           | 131             | Piper-Heidnisch                           | 388 90          | 374 20                | Entrep. Bell Canade .               | 289              | 298              | brest.Obligataire                         | 12367 71             | 12343 02            | Valreii                                      | 118921 58            | 18802 78            |
| •          | Deletende S.A                              | 294 50           | 294 50          | PLM                                       | 100             | <b>98</b>             | Ferenes d'Aug                       | 76 20            |                  | invest. St-Honovi                         | 6 <b>8</b> 9 B4      | 868 S8              | Worms Investiga                              | 70042                | 668.86              |
|            |                                            |                  |                 |                                           |                 |                       |                                     |                  |                  |                                           |                      | _                   |                                              |                      |                     |

|            | Dans la quatrième colonne, figurent les varia- tions en pourcentagés, des cours de la séance du jour par rapport à ceux de la veille.  Règlement mensuel |                  |                  |                   |                  |                   |                                      |                    |                  |                  |                   |                    | c : coupon détaché; ° : droit détaché<br>o : offert; d : demandé; • : prix pré |                  |                  |                  |                  |                   |                                  |                  |                  |                  |                   |                      |                                          |                  |                  |                  |             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 786<br>101 | VALEURS                                                                                                                                                  | Cours<br>précéd. | Preciar<br>cours | Destrier<br>cours | %<br>+-          | Compan-<br>serios | VALEURS                              | Cours<br>prácád, . | Premier<br>cours | Demier<br>cours  | %<br>+-           | Compen-<br>section | VALEURS                                                                        | Cours<br>prácéd. | Premier<br>cours | Dernier<br>cours | %<br>+-          | Compen-<br>setion | VALEURS                          | Cours<br>précéd, | Premier<br>cours | Dernier<br>cours | %<br>+-           | Compun-<br>sation    | VALEURS                                  | Cours<br>précéd. | Premier<br>cours | Detrier<br>cours | *           |
|            | 5 % 1973<br>AE 3 %                                                                                                                                       |                  |                  | 1915<br>3080      | + 078            | 700<br>640        | Europerché                           | 705<br>627         | 702<br>825       | 702<br>625 -     | - 042<br>- 031    | 180<br>420         | Pachalbroan<br>Penhoet                                                         | 195<br>457       | 195<br>466       | 195<br>479       | + 481            | 187<br>1070       | Angio Amer. C<br>Amgold          | 177 80<br>1119   |                  | 163<br>1209      | + 292<br>+ 804    | 74<br>470            | ito-Yokado                               | 78 80<br>465     | 78 20<br>473 50  |                  | - 0<br> + 1 |
| 4          | coor                                                                                                                                                     | 209 10           |                  | 3080<br>215       | + 282            | 770               | Facom                                | 812                | 814              | 814              | + 024             | 725                | Pernod-Ricard<br>Pricroles (Fee)                                               | 703<br>158       | 706              | 706<br>156 70    | + 028<br>- 082   | 860               | B. Ottomene                      | 925<br>674       | 933              | 933<br>687       | + 086             | 80                   | Macaushta                                | 81 70            |                  |                  | [ + 1       |
|            | lgençe Haves<br>Ur Liquide                                                                                                                               | 844<br>509       | 830<br>512       | 830<br>512        | - 165<br>+ 058   | 710<br>163        | Fichet-beuche : .<br>Finextel        | 718<br>170 80      | 712<br>177 10    | 712<br>177 10    | - 083<br>+ 368    | 150<br>37          | - (certific.)                                                                  | 38 50            |                  | 39               | + 129            | 650<br>650        | BASF (Akt)<br>Bayer              | 680              | 888<br>689       | 689              | + 192<br>+ 132    | 1030<br>930          | Merck                                    | 1060<br>930      | 1066<br>920      | 1072<br>920      | <u> </u>    |
| þ          | Us. Superm                                                                                                                                               | 415              | 415              | 415               |                  | 173               | Fives-Life                           | 174 30             | 184              | 184              | + 5 56            | 65<br>205          | Pétroles B.P.                                                                  | 70 30<br>207 50  |                  | 71 70<br>210 50  | + 199<br>+ 144   | 465               | Buffelsfoot                      | 511              | 564              | 550              | + 763             | 296                  | Mabil Corp                               | 317 90           | 317 50           | 315              | 1-          |
|            | LSP1                                                                                                                                                     | 72 20<br>148 20  | 72 10<br>147     | 72 10<br>146 90   | - 0 13<br>- 0 87 | 33<br>85          | Fondene (Gan.) .                     | 33 90<br>88        | 34<br>86 20      | 33 50<br>85 20   | - 117<br>- 204    | 63                 | Paugeot S.A<br>Poclein                                                         | 60 10            | 60               | 60               | - 016            | 36<br>476         | Charter<br>Chase Manh            | 35 40<br>500     | 34<br>499        | 33 40<br>499     | - 5 64<br>- 0 20  | 21100<br>870         | Nestié<br>Norsk Hydro                    | 22190<br>704     | 22500<br>694     | 22500<br>695     | †           |
| 1          | map                                                                                                                                                      | 850              | 880              | 876               | + 305            | 415               | Francerep                            | 429                | 425              | 425              | - 0.93            | 310                | Poliet                                                                         | 308<br>138       | 300<br>138       | 300 50<br>140    | - 243            | 305               | Cle Pétr. Imp                    | 315 50           | 321 50           | 321 50           | + 157             | 1050                 | Petrofina                                | 1071             | 1092             | 1085             | 1           |
|            | hoptic gaz<br>krions Prioces                                                                                                                             | 353 50<br>325    | 353<br>319       | 353<br>319 50     | - 014<br>- 189   | 145<br>920        | Gel. Lafayette<br>Gén. Géoptays      | 151<br>930         | 150 10<br>930    | 152 50<br>930    | + 099             | 124<br>325         | Pompey<br>P.M. Labinal                                                         | 348 5D           | 343              | 343              | + 144<br>- 167   | 77<br>1220        | De Beers                         | 81 50<br>1258    |                  | 83 80<br>1276    | + 282   + 143     | 730                  | Philip Morris                            | 743<br>154 80    | 759              | 759<br>155 90    | 1:          |
| Į,         | ez. Entrepr.                                                                                                                                             | 1026             | 1000             | 1001              | - 243            | 290               | [GTM Entrapose                       | 276                |                  | 279              | + 108             | 1850               | Presses Cité<br>Précebal Sic.                                                  | 1735<br>870      | 1745<br>965      | 1745<br>887      | + 057<br>- 034   | 125               | Dome Mines                       | 142 80           | 152              | 151 50           | + 609             | 147<br>385           | Philips<br>Pres. Brand                   | 414              | 443              | 445              | ;           |
|            | or Deex Br                                                                                                                                               | 438  <br>275     | 435<br>280       | 435<br>282        | - 088<br>+ 254   | 330<br>1280       | Gryenne-Gaac                         | 326<br>1380        |                  | 339  <br>1391    | + 3 98            | 850<br>255         | Primagez                                                                       | 259              | 262              | 253              | + 154            | 290<br>550        | Driefontein Ctd .<br>Du Pont-Nem | 324<br>571       | 335 40<br>575    | 339<br>574       | + 4 52<br>+ 0 52  | 415                  | Président Steyo                          | 455              | 486 70           |                  | +           |
| [8         | al Imentina                                                                                                                                              | 585              | -619° -          | 819 J             | + 581            | 280               | Hário (La)                           | 293                | 295 60           |                  | + 088             | 128                | Primerups                                                                      | 141              |                  | 149 90<br>1210   | + 631            | · 765             | Eastman Kodak .                  | 794              | 796              | 787              | - 088             | 1160<br>1210         | Quitmes                                  | 1166<br>2339     | 1110<br>1407     | 1135<br>1395     | 1.          |
| ŀ          | in Bancaira                                                                                                                                              | 384 80<br>107    | 385<br>105       | 364<br>105        | - 021<br>- 186   | 57<br>235         | imétai<br>Ionn, Plaine M             | 61 95<br>268       | 60<br>266        | 61 48<br>266     | - 0188 (<br>- 074 | 1170<br>415        | Promodês                                                                       | 1249<br>419      | 410 50           |                  | - 3 12<br>- 1 90 | 141<br>565        | East Rand                        | 157 10<br>544    | 177 70<br>547    | 178<br>547       | + 13 30<br>+ 0 55 | 460                  | Royal Dutch                              | 470 40           |                  | 471              | 1           |
|            | ighin-Say                                                                                                                                                | 279              | 271 .            | 271               | - 286            | 366               | Incl. or Particip.                   | 355 50             | 361              | 361              | + 154             | 74                 | Rattin. (Fsa)                                                                  | 77 50            | 78               | 78               | + 064            |                   | Execut Corp                      | 408 50           |                  | 410              | + 036             | 86<br>310            | Rio Tinto Zinc .                         | 93 50            | 94 95            |                  | 13          |
|            |                                                                                                                                                          | 420<br>235       | 420<br>238       | 415<br>238        | - 119<br>+ 127   | 790               | inst Mérieux .                       | 801<br>370         | 800  <br>372     | 801 -<br>372     | + 054             | 1040<br>665        | Redoute (La)<br>Roussel-Ucief                                                  | 1000<br>638      | 1001<br>640      | 1001 e<br>637    | + 277<br>- 015   |                   | Ford Motors                      | 450              |                  | 440              | - 222             | 490                  | Sr Helena Co                             | 360  <br>518     | 384 80<br>519    | 384 80<br>520    | :           |
|            |                                                                                                                                                          | 1586             | 1551` [          | 1551 I            | - 183            | 1180              | Intertuctraique                      | 1200               | 1205             | 1205 -           | + 041             | 1125               | Rue Impériale                                                                  | 1160             |                  | 1110             | - 431            | 345<br>230        | Free State                       | 400 70<br>242 50 | 421<br>252       | 424<br>254       | + 581<br>+ 474    | 84                   | Shell transp                             | 86               | 87 10            | 87 10            | ŀ           |
| B          | ongmin S.A                                                                                                                                               |                  |                  | 1620<br>674       | - 240.<br>- 160  | 138<br>128        | J. Lesiobers                         | 138 10<br>133      | 138 10<br>131    | 138 · 131        | - 007.<br>- 150   | 166<br>1370        | Sadia<br>Sagara                                                                | 167<br>1390      | 168<br>1405      | 168<br>1445      | + 059<br>+ 395   | 300               | Gén. Balgique                    | 317              | 335              | 330              | + 410             | 1490<br>150          | Stemens A.G                              | 1505<br>144 50   | 1530<br>147      | 1530<br>146 90   | ŀ           |
| Ľ          | CENGO                                                                                                                                                    | 525<br>2570      |                  | 2519              | + 190            | 485               | Lab. Ballon                          | 474 80             | 472              | 472              | - 058             | 335                | St-Louis B                                                                     | 305 20           |                  | 1445<br>308      | + 091            |                   | Gén. Electr<br>Gen. Motors       | 805<br>803       |                  | 615<br>768       | + 165<br>- 198    |                      | Sony                                     | 225 50           |                  | 223 80           |             |
| Įċ         | acrafour                                                                                                                                                 | 1322             | 1310             | 1310              | - 0 90           | 265<br>1960       | Lefarge-Coppée<br>Legrand            | 267<br>2020        | 280 20<br>2030   | 260 10 1<br>2030 | - 258<br>+ 049    | 475<br>320         | Sanofi                                                                         | 461<br>347       | 466              | 465<br>350       | + 0.86           | 71                | Goldfields                       | 78               |                  | 81 30            | + 4 23            | 840                  | Uniterer                                 | 887              | 890              | 890              | ١.          |
|            | 2000                                                                                                                                                     |                  | 915<br>542       | 915<br>542        | - 0.10<br>+ 0.55 | 1280              | Lenes                                | 1240               | 1230             | 1231             | - 072             | 17 20              | (Saudana:                                                                      | 24 30            | 350<br>24        | 24 40            | + 041            | 182               | Harmony                          | 159 50           |                  | 218              | + 927             | 725<br>970           | Unit. Techn<br>Vasi Reess                | 770<br>1098      | 775<br>1163      | 772<br>1170      |             |
| Ic         |                                                                                                                                                          | 250<br>525       | 250              | 250               |                  | . 255             | Localizance                          | 284<br>879         | .279<br>680      | 280<br>679       | - 140             | 86<br>46           | Schneider                                                                      | 86<br>46 10      | 86<br>45 20      | 85 50<br>45 20   | - 058<br>- 195   | 37<br>710         | Hitachi                          | 36 10<br>725     | 36<br>728        | 36<br>730        | + 088             | 480                  | West Deep                                | 505              | 549              | 542              | 1           |
|            | FAC                                                                                                                                                      | 525 [<br>72 30   | 524<br>74        | 522<br>74 30      | - 057<br>+ 276   | 885<br>745        | Lygon, East                          | 775                | 775              | 775              | ::::              | 151                | SCREG                                                                          | 153 50           | 155 50           | 155 50           | + 130            | 92                | Imp. Chemical                    | 97 80            | 98               | 97 50            | - 030             | 425                  | West Hold                                | 470              | 491              | 482<br>528       | ŀ           |
| ďĊ         | b. France Dunk:                                                                                                                                          | 72 30<br>6 35    | 6 10             | 6 10              | - 393            | 320               | Mais. Phénix<br>Maiorente (Ly)       | 357<br>835         | 360<br>839       | 359 80<br>839    | + 078             | 385                | Seb                                                                            | 417<br>268 60    | 417<br>258       | 417              | - 019            | 139<br>1310       | Inco. Limited                    | 162<br>1271      | 163 50<br>1310   |                  | + 123<br>+ 228    | 495<br>2 19          | Xerox Corp<br>Zambia Corp                | 523<br>2.36      | 527<br>2 38      |                  | 1           |
| IS         | hery Récris<br>hiera Chiltill                                                                                                                            | 237<br>23 05     | 243<br>23 46     | 243<br>23 50      | + 253<br>+ 195   | 930<br>100        | Manushin                             | 103 50             |                  | 100 . [          | - 338             | 820 I              | S.F.LML                                                                        | 821 1            | 823 Í            | 25B<br>823       | + 024            | ,                 | <b>,</b>                         | , ,              |                  |                  | ,                 | •                    | ,                                        | ,                |                  |                  | •           |
|            | imante franc.                                                                                                                                            | 186_             | . 196            | 186               |                  | 71                | Mar. Wendel                          | 74 50<br>1348      | _73              | 73<br>1370       | - 201<br>+ 155    | 100                | S.G.ES.B<br>Sign. Ext. El                                                      | 704<br>815       | 103 80<br>827    | 104<br>830       | + 184            | .—                |                                  |                  |                  |                  |                   |                      |                                          |                  |                  | · ·              | _           |
|            | 1.T. Alestei                                                                                                                                             | 1443<br>737      | 1460<br>744      | 1471<br>744       | + 194<br>+ 094   | 1380<br>970       | Marteli<br>Martin-Gerin              | 947                |                  | 949              | + 021             |                    | Sec                                                                            | 504              | 490              | 490              | - 277            | CC                | TE DES                           | CHA              | NGE              |                  | URS DES B         |                      | MARC                                     | HÉ L             | IBRE             | DEL              | 1           |
|            | pointei                                                                                                                                                  | 110 90           | 112 50           | 112 80            | <b>+ 153</b>     | 900               | Matra                                |                    |                  | 1095             | ·                 | 290                | Simes                                                                          | 304              | 307              | 307              | + 0.98           |                   |                                  |                  |                  | <del> -</del> :  | NUX GUICH         | EIS_                 |                                          |                  |                  |                  | _           |
| C          | offerseg                                                                                                                                                 | 188              | , 188 EQ         | 190<br>218        | + 106            | 1170              | Michelin                             | 789<br>1348        |                  | 788<br>1359      | + 081             |                    | Simor                                                                          | 130              | 131<br>1415      | 131<br>1415      | + 076            | MARC              | CHÉ OFFICIEL                     | COURS            | 30/1             |                  | chet V            | /ente                | MONNAJES E                               | T DEVIS          | ᄄᇰᅜ              | OURS  <br>préc.  | 30          |
|            | ompt. Entrapt.                                                                                                                                           | 218<br>119 30    | 218<br>119       | 119               | ~ 025            | 158               | Midland Bk S.A.                      | 165                | 169              | 174              | + 545             |                    | Stimines                                                                       | 491              | 494              | 494              | + 061            | <u> </u>          | <del></del>                      | hier-            | 307              | _                | <del></del>       |                      | <del></del>                              | -                | <del>-   '</del> | 700              |             |
| ļo         | occupt_Mod                                                                                                                                               | 268              | 267              | 267               | - 037            |                   | Minet Keli (Sté) .<br>M.M. Penantoya | 119<br>43 50       | 120              | 120 50<br>45 50  | + 126  <br>+ 459  |                    | Sogerap<br>Sommer AIRb.                                                        | 462 90<br>603    | 473<br>500       | 473<br>497       | + 218<br>- 119   | Etato-Un          | ±(\$1)                           | 8 27             |                  |                  | . 1020            | 8 420                | Or fin (tale on ben                      |                  |                  | 104000           |             |
|            | Md.Fooder                                                                                                                                                | 578<br>213       |                  | .580<br>212       | + 034            | 47<br>1400        | Moët-Homesty                         |                    | 1305             | 1305             | - 076             |                    | Source Petrier                                                                 | 410              | 411              | 412              | + 048            |                   | ne (100 DM)<br>(100 F)           | 304 01<br>14 97  |                  | 220 29<br>983 1  |                   | 312<br>15 <b>300</b> | Or fin (en lingut)<br>Pièce française (2 |                  |                  | 103600<br>650    |             |
|            | eldir F. Insta.                                                                                                                                          | 399 90           | 414              | 414               | + 352            | 480               | Mot. Leroy-S                         | 491                |                  | 494 50           |                   |                    | Tales Luzanae                                                                  | .419             | 390              | 400<br>1300      | - 453<br>- 078   |                   | (100 fl.)                        | 27141            |                  | 580 25           |                   | 278                  | Pièce française (1                       |                  |                  | 401              |             |
| C          | reuent-Loire                                                                                                                                             | 48               | 47 90            | 47 90<br>117 10   | + 413<br>+ 094   | 97<br>.540        | Mousinex                             | 100<br>520         | 102<br>600       | 103 10<br>607    | + 310             | 1310<br>189        | Tel. Elect                                                                     | 1310             | 1300             | 191              | - 0.79           | Damester          | rk (100 kml)                     | 84 15            | 0 84             | 200 7            |                   | 87                   | Pièce suisse (20 f                       | H                | 1                | 650              | •           |
|            | S. Seupiquet                                                                                                                                             | 116              | 117 10<br>489    | 489               | + 187            | 210               | Navig Mixtes                         | 211 80             | 211              | 212              | + 0.08            | 1840               | T.R.T                                                                          | 1997             |                  | 1970             | - 135            |                   | (100 k)                          | 109 75           |                  |                  |                   | 12<br>12 400         | Pièce terios (20) fr                     | ł                | ∮                | 618              |             |
| lā         | ment Service                                                                                                                                             | 1296             |                  | 1253              | - 331            | 8                 | Nobel Bozel                          | 10 30<br>51 95     | . 10 05<br>. 50  | 1005  <br>5010   | - 242 ]<br>- 356  |                    | UFS                                                                            | 230  <br>520     | 238<br>525       | 238  <br>525     | + 347            |                   | Bretagne (£ 1)<br>00 drachmes)   | 12 05<br>8 47    |                  |                  | 7 250             | 9 500                | Souverein                                |                  | ····∤ ,          | 777              |             |
|            | wy                                                                                                                                                       | 699<br>621       |                  | 710<br>645        | + 157<br>+ 460   |                   | Nordea Dty)                          | 335 50             |                  | 310              | - 760             | 179                | U.C.B.                                                                         | 194              | 195              | 195              | + 051            |                   | 000 Great                        | 502              |                  |                  | 4 500             | 5 200                | Pièce de 20 dolle:<br>Pièce de 10 dolle: |                  |                  | 1810             | 3           |
|            | ocks France                                                                                                                                              | 84               | 84               |                   | - 059            | 64                | Nouvelles Get                        | 70                 | -70              | 72               | + 285             | 300                | Valvo                                                                          | 315              |                  | 315              |                  | Suissee (1        | 100 fc.}                         | 378 50           | 0 379            | 260 36           |                   | 188                  | Paice de 5 dollars                       |                  |                  | 020              |             |
|            | Sen                                                                                                                                                      | 840 I            | 835              | 835               | - 059            |                   | Occident (Gén.)                      | 869  <br>197       |                  | 684  <br>198     | + 224             |                    | Vallourec<br>V. Cicouct P                                                      | 71 80<br>1635    | 72<br>1855       | 72 10 1<br>1655  | + 041 + 122      |                   | 00 krs)                          |                  |                  |                  |                   | 106                  | Prèce de 50 peste                        | <b>.</b>         | 4                | 100              | 4           |
|            | uz (Gén.)                                                                                                                                                | 557.<br>170 10   | 555<br>170       | 558<br>173 50     | + 197<br>+ 199   | 205 950           | Orac F. Paris                        | 961                | 971              | 980              |                   | 1090               | Visionix                                                                       | 1050             | 1040             | 1040             | - 095            |                   | (100 sch)                        | 43 17<br>5 29    |                  |                  | 2 100 4 850       | 44 100 5<br>5 460    | Pièce de 10 florin                       | \$ <i>.</i>      |                  | 647              |             |
|            | - Isatisci                                                                                                                                               | 163 70           |                  | 159 50            | - 256            | 152               | Opti Paribes                         | 157                | 158.80           | 156 80           | - 012             | 880                | 85-Gathon                                                                      | 906              | 902              | 909              | + 044            |                   | (100 pss.)<br>(100 esc.)         |                  |                  |                  | 5 300             | 6 500                |                                          |                  | Ì                | - 1              |             |
| B          | <b>110</b>                                                                                                                                               | 1950             | 1925             | 1927              | 1                |                   | Ordel (L')<br>Papet: Gescogne        |                    | 2200  :<br>67  : |                  |                   |                    | Arrex Inc<br>Amer. Express                                                     | 276<br>371       | 276<br>367       | 275<br>386       | - 134            |                   | Scan 1}                          | 6 66             | 5 5              | 522              | 8 450             | 8 <b>79</b> 0        |                                          |                  | -                | ł                |             |
| 1E         | 90 SAF                                                                                                                                                   | 415<br>788       | 431<br>790       | 429<br>790        | + 337<br>+ 025   |                   | Paris-Réescomp                       |                    |                  | 630              | - 185             |                    | Accer. Toloch.                                                                 | <b>69</b> 1      | 678              | 675              | - 231            | Jacon (1          | OC vecsi .                       | 352              | 4 i 3            | 519              | 3 380 1           | 3 540                |                                          |                  | - 1              | ł                |             |

#### UN JOUR DANS LE MONDE

IDÉES

2. < Politique et culture : il n'y a pas d'apanage», par Olivier Guichard; LU: le Singe, l'Afrique et l'Homme, d'Yves Coppens.

#### **ETRANGER**

3. DIPLOMATIE M. Chirac souhaite la révision des magne fédérale depuis trente ans.

3. ASIE

4. PROCHE-ORIENT M. Shamir entend ne pas changer d'un mot l'accord israélo-liba 6. EUROPE

R.F.A. : les suites du scandale

7. AMÉRIQUES «L'an IV de la guerre au Salvador» (III), par Charles Vanhecke.

9. AFRIQUE MAROC: le nouveau gouvernement

#### **POLITIQUE**

10. La rencontre P.C.-P.S. Le communiqué du conseil des minis

11. A l'Assemblée nationale et au Sénat.

#### SOCIÉTÉ

12. Radio Passe Muraille; L'inculpation de Roger Rocher. RÉGIONS.

#### 33. ÉCHECS

**DES LIVRES** 17. PORTRAITS PHILOSOPHIQUES: CIÉment Rosset et Jacques Rancière ; LE FEUILLETON : Venises, de Paul

**LE MONDE** 

18. LA VIE LITTÉRAIRE, 19. AU FIL DES LECTURES. 20. HISTOIRE : Léon Blum; PHILOSO-

PHIE: Léon-Gabriel Gauny. 22. Écrivains flâneurs et voyageurs. 24-25. Écrire, lire et vivre à Clermont-

26-27. SOCIÉTÉ : l'histoire des Fran-

28. LETTRES ÉTRANGÈRES : réédition d'Août 14, d'Alexandre Solienitsyne.

#### CULTURE

29. CINÉMA : le Festival des Trois Continents à Nantes. 31-32. COMMUNICATION : trois émissions de FR 3 disparaiss

#### **ÉCONOMIE**

37. AGRICULTURE : manifestations avant le conseil européen d'Athènes. L'Irlande contre les quotas euro-

38. ÉTRANGER : l'Autriche essaie de faire face à l'explosion de la dette publique.

39. AFFAIRES. 40. SOCIAL

> RADIO-TÉLÉVISION (32) INFORMATIONS SERVICES \* (36): Météorologie; Mots croisés;

Loterie; Loto. Carnet (33); Programmes des spectacles (30 à 32); Marchés financiers (41).

#### SOUDAN

Exploration des tribus du SOUDAN en camion aménagé PRIX: 12 000 F

Circuit accompagné par un spéci

PEUPLES DU MONDE 10, rue de Turenne. 75004 P.ARIS

15° SALON ANTIQUAIRES pavillon spodex PLACE BASTILLE ts les jrs de 11 h à 20 h OCTURNE jeudi jusqu'à 23 h samedi et dimanche de 10 h a 20 h

ABCD

F G

MALGRÉ LA FATIGUE DE L'ÉQUIPAGE

#### Expériences concluantes à bord de la navette spatiale

Tout va bien à bord. C'est le message qui revient le plus fréquem-ment tandis que s'exécute la mission. de la navette spatiale avec Spacelab à son bord. Les six occupants ont connu quelques malaises, officielle-ment qualifiés de phénomènes pas leurs facultés de travail. Ils ressentent une fatigue certaine après leurs « journées » de douze heures, au point qu'il a fallu rappeler à l'un d'eux. « cobave » pour une étude des mouvements du globe oculaire, qu'il était prié d'ouvrir les yeux. De plus, certains appareillages expérimentaux ont montré des défaillances - telle cette liaison électrique qui a compromis l'acquisition des résultats de quatre appareils situés dans le vide spatial et destinés à des expériences américaines d'astronomie ou d'étude de l'atmosphère terrestre. Il a fallu plusieurs heures aux membres de l'équipage pour établir une connexion de remplacement, mais, finalement, tout est rentré dans l'or-

Le programme suivi correspond à ce qui était prévu. Une seule expérience a été annulée : une étude des conditions qui provoquent le mal de l'espace. L'état de fatigue des astronautes a été jugé suffisant pour qu'on ne les rende pas malades à plaisir.

La première journée de vol était surtont consacrée, outre la mise en route de plusieurs appareillages qui fonctionnent ensuite de manière automatique, à la biologie humaine Celle de mercredi avait pour axe majeur les expériences d'étude des matériaux. L'Allemand de l'Oues Ulf Merbold a eu quelques difficultés avec l'un des fours qui n'était pas parfaitement étanche: il a dû colmater une légère fuite d'air. Plus de trente opérations différentes étaient au programme, fabrication d'alliages, fusion et solidification de nombreux échantillons, études de cristanx, comportement des fluides

très satisfaisants. Ces expériences montreront dans quelle mesure on peut espérer voir naître une indus trie des fabrications en apesanteur industrie qui justifierait a posteriori l'énorme effort qu'a été pour l'Europe spatiale le développement du Spacelab. Résultats très satisfaisants, aussi, pour les premières me sures de la concentration du deutérium dans la haute atmosphère : la mise en œuvre de cette expérience préparée par le service d'aéronomie du Centre national de la recherche scientifique, a confirmé les prédictions des scientifiques qui comp-taient trouver de l'hydrogène

Les premiers résultats paraissent

#### **NOUVELLES BRÈVES**

■ Une lettre à M. Andropov à propos de M. Sakharov. - Cinq personnalités françaises (Pierre Emmanuel, Olivier Todd, Jacques Julliard. Nadine Trintignant et Joris Ivens) ont tenté sans succès, lundi 28 novembre, de remettre à l'ambassade d'U.R.S.S. à Paris une lettre adressée à M. Youri Andropov à propos du sort du physicien Andrei Sakharov. Les signataires rappellent au chef du P.C. soviétique que M. Sakharov, assigné à résidence à Gorki depuis 1980, souhaite pouvoir quitter l'U.R.S.S. Cette démarche fait suite à des déclarations contradictoires de représentants de l'ambassade, affirmant tout d'abord que M. Sakharov était libre de partir, mais n'en avait jamais fait la demande, puis déclarant au contraire que le physicien, détenteur de « secrets d'État », ne pourrait quitter son pays. Selon les signataires. • la auté des scientifiques occi dentaux considère comme nullement convaincante l'explication selon laquelle Andrei Sakharov détiendrait des secrets militaires ayant encore un intérêt actuel, alors qu'il a été tenu à l'écart de ce domaine de la recherche depuis plus de quinze ans ».

● Tour Eiffel. - Le le décembre, à 20 h 30, sera vendu aux enchères, salle Gustave-Eiffel, au premier étage de la tour, l'escalier hélicoidal qui permit au constructeur, lors de l'inauguration du 31 mars 1889, de planter le drapeau français au sommet du monument. Remplacé par un équipement plus moderne permettant un meilleur accès au troisième étage, l'escalier a été découpé en vingt-quatre tron-cons. L'entrée de la vente sera libre. Dans une salle voisine, les retardataires pourront suivre et participer aux enchères grâce à un écran vidéo.

 Visite du maréchal Oustinos en Bulgarie. - La maréchal Dimitri Oustinov, ministre soviétique de la défense, se rendra en « visite officielle d'amitié » en Bulgarie dans la première moitié de décembre, a annoncé, mercredi 30 novembre, l'agence Tass. Le maréchal Oustinov sera l'invité du comité central du P.C. et du Conseil d'Etat bulres, et sera accompagné d'une délégation militaire. Au mois d'octobre, une visite à Sofia du chef du P.C. et de l'Etat soviétiques. M. Youri Andropov, avait été annulée au dernier moment, vraisemblablement en raison de l'état de santé du numéro un. Il n'est donc pas exclu que le maréchal Oustinov, l'un des principaux membres du bureau politique, se rende à Sofia en remacement d'un secrétaire général défaillant

Le quotidien turc Hurriyet sus - Le quotidien turc Hur riyet (huit cent mille exemplaires), a été interdit de parution, mercredi 30 novembre, par le commandant de l'état de siège d'Istanbul. Aucune explication n'a été fournie; cependant, on croit savoir que le quotidien a été suspendu à la suite de la publication, le 29 novembre, d'une nécrologie, dans une page publicitaire, du président du parti communiste clandestin, Ismail Bilen, mort en R.D.A., où il vivait en exil. La nécrologie ne précisait pas l'apparte-nance politique du disparu. Deux journaux de droite, Tercuman et Son Havadis, avaient exploité cette publicité, accusant les communistes d'avoir en le « culot » de faire la louange de leur leader disparu. -

Le numéro du « Monde » daté 1" décembre 1983 a été tiré à 484 982 exemplaires

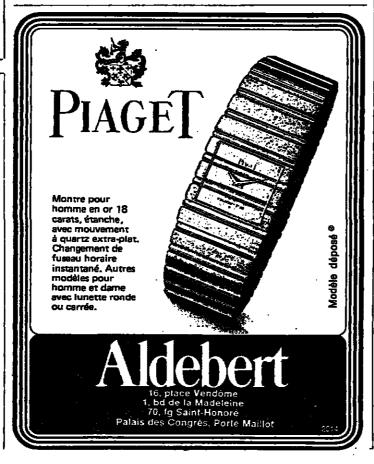

En Espagne

#### LE GOUVERNEMENT TENTE D'ENRAYER LE CHOMAGE EN GÉNÉRALISANT LE TRA-VAIL TEMPORAIRE

(De notre correspon Madrid. — Malgré les réticences des centrales syndicales, le gouver-nement socialiste espagnol a décidé d'aller de l'avant pour accroître la flexibilité du marché de l'emploi. Le conseil des ministres du mercredi 30 novembre a approuvé une série de mesures qui visent à généraliser les contrats de travail temporaire.

Dorénavant les entrencises seront autorisées à embaucher des travailleurs, sans limitation de nombre, nour une période compose entre six mois et trois ans. Ceux-ci recevront une petite indemnisation au cas où leur contrat ne serait pas prolongé par la suite. Afin d'éviter la dimine ion des contrats à durée indétermi née, les entreprises qui ont procédé dans les douze mois antérieurs à une réduction de main-d'œuvre, ne pourront pas bénéficier de la nouvelle disposition

Confronté à un tanz de chômage qui est le plus élevé d'Europe occidentale (près de 18 % de la population active) et persuadé qu'une politique de relance est impossible dans la conjoncture internationale actuelle, le gouvernement socialiste est décidé à répartir davantage le volume d'emplois que le marché est susceptible d'offrir. Pour faire accepter plus facilement cette mesure par les syndicats, le gouvernement a également pris une série de décisions destinées à accroître le nombre de bénéficiaires des allocations de chômage (auxquelles n'ont droit aujourd'hui que 25 % des per sonnes sans emploi). La période maximale de perception passe de dix-huit à vingt-quatre mois tandis que les travailleurs de plus de cinquante-cinq ans, qui ont perdu leur emploi, rocevront un subside régulier jusqu'au moment de leur retraite. D'autre part, les allocations de chômage seront désormais au moins égales au salaire minimum

interprofessionnel. Dans un autre domaine, le conseil des ministres du 30 novembre a décrété une hausse de 10 % du prix de l'essence, le litre de super pa désormais à 93 pesetas (4,90 FF). Le ministre de l'économie, M. Boyer, a justifié cette décision par la dépréciation de la peseta face au dollar, qui a atteint 20 % depuis la dernière hausse décrétée en juste après leur arrivée au gouverne ment. Il semble toutefois que cette mesure ait également pour objectif d'augmenter les recettes fiscales alors que le budget de l'Etat enregistre un fort déficit. Th. M.

• La loi bancaire à l'Assemblée C'est le mercredi 7 décembre prochain que le projet de loi relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sera déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, dernière étape législative pour ce texte qui a déjà été adopté par le Sé-nat après l'avis favorable rendu à la fin octobre par le Conseil économique et social

MAISON DE Champs-Elysees-8 -Sur le vif

## Elles sont à la limite des droits de l'homme... Quoi donc? Où

donc? Les conditions pénitentiaires. Ici, en France, Pas partout bien sûr, dans certains coins, assez nombreux, trop nombreux. En entendant Badinnous dire ca sotto vocce, sans nous regarder, mercredi soir à la télé, il avait plutôt l'air de se parler à lui-même, on s'est senti rougir. Le pire, c'est que c'est vrai. On est allé faire un tour à la nté sur les talons de Frédéric Pottecher, guide chaleureux, généreux, indigné. On a vu, de nos yeux, le délabrement des lieux, les douches, les cellules gluantes, lépreuses avec pour tout robinet un tuyau de cacutchous dégoulinant au-dessus

d'une tinette douteuse. La sumeuplement, la promiscuité, le côté pousse-au-crime de centrales mal adaptées à la répression d'une délinquance en constante progression, on n'en ignorait rien. Et pourtant on en découvrait tout. Tout ce qui explique et justifie la politique éclairée, courageuse, digne d'un grand pays - il a beaucoup insisté là dessus – du garde des

A contre-courant

tesse, de rigueur et de sérieux. A la loope de l'écran, ce visage aux traits fins, aux traits tirés, paraissait totalement offert, totalement sincère, entièrement habité tout ce qui a été fait et de tout ce qui reste à faire dans un domaine particulièrement exposé à la critique et à la colère des honnêtes gens. Eux, ce qui les rend fous. l'indifférence au sort des victimes, vous, moi, n'importe qui. au train où ça va, où s'ouvrent trop vite at trop grand - les portes des prisons.

Là-dessus il est d'accord, pas de problème, on l'a très bien senti. Son vrai, son grand souci, c'est le nôtre aussi : éviter les récidives. Par tous les moyens. C'est une question de dianité. Et de sécurité. L'une ne va pas sans

Dans ce combat à contrecourant, Badinter n'est pas, n'est plus seul. Il avait déjà le soutien du chef de l'Etat. Il devrait avoir dorénavant la confiance de l'ogi-

CLAUDE SARRAUTE.

Numéro un du tennis français

#### YANNICK NOAH **VEUT S'INSTALLER AUX ÉTATS-UNIS**

Depuis les derniers Internationaux des Etats-Unis, l'installation du mméro un français, Yannick Noah, aux États-Unis était consi déré comme probable. Le champion de Roland-Garros a confirmé, le mercredi 30 novembre, au micro de France-Inter, que son départ pour New-York était imminent : - En dehors des tournois, je me sens mieux aux Etats-Unis. »

Classé actuellement quatrième joueur mondial, Noah a expliqué sa décision par les sollicitations dont les médias l'accablent : « Il n'y a pas beaucoup de grands champions en France. Lorsqu'il y en a un, tout le monde sixe son attention sur lui. (...). J'aimerais vivre comme je l'entends, comme je l'ai toujours fait. Mais de par ma position, c'est de plus en plus difficile à Paris. J'en ai complètement assez de la presse. Dès que l'on dit quelque chose, cela prend des proportions démesurées, que ce soit de façon positive ou négative. Moins on parle de moi, mleux je me sens. Si je pouvals être joueur de tennis sans être vedette, ce serait parfait pour moi ».

Pour ce qui concerne son avenir sportif, Noah, qui vient de reprendre l'entraînement après avoir souffert de tendinite aux genoux, a déclaré : Mon objectif, c'est d'arrêter le tennis après avoir été le numéro un. La seule chose qui me retient sur le circuit, ce sont les matches, la compétition. Mon but est d'être le plus fort possible. Je pense que j'ai la possibilité d'arriver dans les tout meilleurs, premier ou deuxième. J'ai encore le temps, mais je ne jouerai pas plus de deux ou trois

#### STABILITÉ DU DOLLAR

La baisse du dollar n'aura duré que vingt-quatre heures. Elle s'est arrêtée, jeudi matin 1º décembre. sur toutes les places financières in ternationales. A Paris, le billet vert s'est traité comme la veille à 8,20 F. Il a reproduit son cours de 2,16 FS à Zurick et a même légèrement pro-gressé à Francfort (2,6975 DM contre 2,6970 DM).

Ce coup d'arrêt à la baisse du dollar a cassé la reprise de l'or. Dans la City de Londres, le prix du métal précieux a évolué entre 398 dollars et 399 dollars l'once contre 405 dollars mercredi en fin

7

. .

 Aux Internationaux de tennis d'Australie, qui sont perturbés par la pluie depuis le 28 novembre, un seul match a eu lieu le 30 novembre : l'Australien Mark Edmondson a battu l'Américain Charles Strode (6-3, 7-5, 4-6, 7-5).

# (Publicité) 1500 mach

TOUTES les meilleures marque les plus durables, les plus ou moins cheres: Olympia, Hermès, Royal, Olivetti, Brother, Smith, Corona, Triumph, Adler, Erika... Manuelles (Olympia 390 F ttc.) ou electroniques (Brother 2850 F ttc.), à barres, sphères, marguerites, touches, correction, etc. 31 styles de caractères. Sur stock. Duriez vend en discount, en direct sans intermédiaires. 112, bd. St-Germain. Mº Odéon.

Dernière Heure : Toute électronique pour sac à main, 2,5 kg, épaisseur 4,5 cm : 2000 caractères en mémoire (connectable ordinateur) 2500 F ttc.

(Publicité)

En promotion exceptionnelle jusqu'au 15 décembre 4 quarts KRITER pour le prix de 3

Découvrez les fourrures éternelles



**TENDRES! PASSIONNÉS! CALINS!** DES BIJOUX SAGES POUR LES FOUS D'AMOUR.

9, BD DES CAPUCINES - PLACE DE L'OPÉRA - 266.55.18

